

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



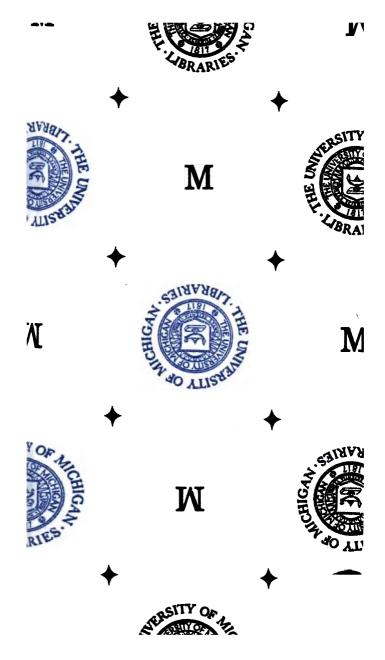



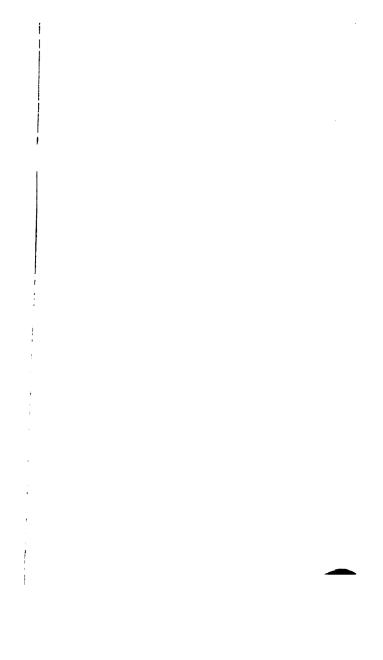



\_

.

# HISTOIRE

LITTÉRAIRE DES TROUBADOURS, TOME SECOND. \* , \* .

# HISTOIRE

# LITTÉRAIRE

# DES TROUBADOURS.

## CONTENANT

LEURS vies, les extraits de leurs pièces; & plusieurs particularités sur les mœurs, les usages, & l'histoire du douzième & du treizième siècles.

# TOME SECOND.

pan Baptiste de la cume de Sainte-Palay



# A PARIS,

Chez Dur and neveu, Libraire, rue Galande.

M. DCC. LXXIV.

349.9 S16 V.2

· \_ ·

# TABLE

# DES ARTICLES

Contenus dans ce fecond Volume:

| ,,                             |               |
|--------------------------------|---------------|
| GIRAUD DE BORNEIL, pag         | ge <b>I</b>   |
|                                | 15            |
| GIRAUD DE CALANSON,            | 28            |
| Boniface de Castellane,        | 34            |
| IZARN, missionnaire dominicain | &             |
|                                | 42            |
| SORDEL,                        | 79            |
| SAVARI DE MAULÉON.             | 99            |
| Hugues de Mataplana,           | 19            |
| GUILLAUME DE SAINT-GI          | R <b>É</b> -  |
|                                | <b>[2 ]</b>   |
| Guillaume de Bergedan, 1       | 25            |
| GRANET,                        | 133           |
| FOLOUET DE LUNEL.              | £ 2, <b>8</b> |

GUILLAUME DE LA TOUR, 147

went. 7-6. 38 mp.

# v) TABLE

| LANFRAN CIGALA & SI          | MON         |
|------------------------------|-------------|
| DORIA,                       | 153         |
| HUGUES DE SAINT-CYR,         | 174         |
| NAT DE MONS,                 | 186         |
| BERNARD DE LA BARTHE,        | 202         |
| Hugues de l'Escure,          | 205         |
| JEAN D'AUBUSSON,             | 207         |
| LE COMTE DE PROVENCE,        | 212         |
| LA COMTESSE DE PROVEN        | CE,         |
| ,                            | 223         |
| LE MOINE DE FOSSAN,          | 224         |
| DURAND, tailleur de Paernas, | 226         |
| Aimeri de Péguilain,         | 232         |
| Guillaume Magret,            | 243         |
| Lombarda, & Berna            | R D-        |
| ARNAUD D'ARMAGNAC,           | 248         |
| MARCABRES,                   | 250         |
| MATHIEU DE QUERCI,           | 26 <b>2</b> |
| PIERRE VIDAL,                | 266         |
| I. A N Z A                   | 210         |

| DES ARTICLES.         | vij           |
|-----------------------|---------------|
| Bernard de Rovenac o  | u D j         |
| ROVANAS,              | 312           |
| RAIMOND JORDAN, vicom | te de         |
| Şaint-Antoni,         | 316           |
| AICARTS DEL FOSSAT,   | 326           |
| AIMERIDE BELENVE      | r on          |
| Belenoi ou Beauvoir   | , <b>3</b> 31 |
| AIMERI DE BELMONT,    | 340           |
| BARTHELEMI GIORGI & B | 0 N I-        |
| FACE CALVO,           | 344           |
| PIERRE BREMOND-RI     |               |
| Novas ou Richard      | D \$          |
| Noves,                | 37 <b>7</b> , |
| AUBERT DE PUICIBOTO   |               |
| Moine de Puicibot,    | _             |
| ARNAULT DE CARCASSÈS  |               |
| RAIMOND DE MIRAVALS,  | -             |
| GUILLAUME-PIERRE DE   |               |
| SALS,                 | 42 <b>4</b>   |
| Aimeri de Sarlat,     | 427           |
| Austau D'Orlhac.      | 420           |

•

.

| bij Table des Articles | į    |
|------------------------|------|
| BERTRAND CARBONEL ou   | Bes  |
| TRAND DE MARSEILLE     | 432  |
| BERTRAND DE GORDON,    | 442  |
| BERTRAND DE PARIS      | D E  |
| Rouergue,              | 446  |
| GUILLAUME FIGURIA      | k ou |
| Figuiéra,              | 448  |
| DONNA CASTELLOZA,      | 464  |
| LE CHEVALIER DU TEMPLE | 467  |
| LE COMTE DE FOIX.      | 470  |
| CERCAMONS,             | 474  |
| CLARA D'ANDUSE,        | 477  |
| ARNAUD DANIEL,         | 479  |
| GIRAUD,                | 493  |
| GIRAUD DE CABREIRA,    | 495  |
| GUILLAUME ADHÉMAR,     | 497  |

Fin de la Table du Tome second.



HISTOIRE



# HISTOIRE

# LITTÉRAIRE DES TROUBADOURS

# XLIII.

# GIRAUD DE BORNEIL.

GIRAUD DE BORNEIL, un des plus célèbres troubadours, naquit à Sidueil, château de la vicomté de Limoges. Selon l'historien provençal, il étoit de bas état (au-dessous de la bourgeoifie;) homme d'esprit, savant dans les lettres; & en fait de poésie, il surpassa tous ceux qui l'avoient précédé, & resta supérieur à tous ceux qui le suivirent; en un mot, on l'appeloit le maître des

Tome II.

#### HIST. LITTÉRATRE

troubadours, comme l'appellent encore aujourd'hui les connoisseurs qui entendent bien les dits subtils & les ingénieuses pensées d'amour. Cet éloge est certainement exagéré; car les pièces de Giraud de Borneil sont en général sort obscures. Nous verrons que s'il su entraîné par les préjugés de son siècle, qui attachoient du mérite à une affectation d'obscurité, il connut du moins que c'étoit un mauvais goût, & qu'it valoit mieux écrire pour se faire entendre.

Nostradamus suppose qu'il se vante, dans ses chansons, de n'avoir jamais été amoureux. Nous avons cependant de lui une cinquantaine de chansons galantes, où il parle de plusieurs de ses maîtresses, & exprime sa passion avec toute la tendresse d'un amant. En voici une digne d'être citée.

» Grande est ma joie, lorsque je pense à » l'amour: il me tient attaché inviolable, p ment à son service. L'autre jour je vins

nen un verger tout couvert de jolies fleurs, parmi lesquelles les oiseaux fair soient entendre leurs ramages. Tant j'y demeurai, que la belle Fleur-de-lis m'y apparut. (C'est le nom poétique de sa maîtresse.) Mes yeux en surent épris, mon cœur sais de façon, que jamais depuis je n'ai eu de pensée & de sentiment que pour celle dont je suis amoureux.

» Pour elle, je chante, je verse des
» larmes. Mes désirs tendres & purs me
» sont adresser mes vœux en soupirant
» vers les lieux où je vis briller sa beau» té. Fleur des dames qui plaisent, &
» qu'on invoque, est celle qui m'a si
» joliment conquis; douce, bonne, mo» deste & de noble lignage, aimable dans
» ses manières, avenante dans ses dis» cours: il me semble que tout le monde
» en est charmé.

» Quel seroit mon bonheur, si j'osois » publier ses louanges! Tout l'univers A ::

# 4 Hist. Littérair 🕏

» prendroit plaisir à les entendre. Mais » j'ai peur des faux médisans, gens cruels

» & injustes; j'ai trop d'ennemis: je ne

» veux pas qu'on puisse me soupçonner.

» Que je voie seulement quelqu'un de la

• famille de celle que j'adore : je le bai-

» serai tant que la bouche me sendra;

» tant j'aime sa jolie personne....

» Or, diront les moqueurs, parlant » de moi, voyez comme il a l'air égaré; » comme il est fier, hautain, dédaigneux! » Mais je serois au milieu d'un grand » marché, que je n'y verrois autre per-» sonne que celle en qui j'ai sixé mes dé-» sirs. J'ai toujours les yeux tournés vers » le pays qu'elle habite. Sans cesse je » parle à mon cœur de l'objet auquel » aspire ce cœur loyal. Hélas! peut-on » aimer sans qu'il y paroisse? «

Dans une autre chanson, il se dépeint timide & tremblant devant sa maîtresse, au point de n'oser lui adresser des vœux. 'Il ajoute ensuite: » Qui entend bien ples droits & lois d'amour, & qui sait aimer, ne peut jamais avoir grande joie, s'il n'y mêle un peu de témérité. Jamais on ne vit l'amant trop sage devenir heureux. Mais un peu d'étour-derie embellit, pare la sagesse, qui prescrit toujours d'être sur la réserve avec les dames. «

Ailleurs il parle d'une dame dont il a reçu un baiser, qui l'a rendu plus sou que ceux de Beziers. (C'est encore aujourd'hui une espèce de proverbe injurieux, que dans chaque maison de Beziers, il y a la chambre du sou.) Il adresse à cette dame, ou à quelque autre, une chanson remplie d'extravagance, pour lui faire entendre que ses rigueurs lui ont troublé l'esprit, quoiqu'il soit plus sage que Caton; & qu'elle peut seule lui en saire retrouver l'usage en l'aimant. Il demande aussi pardon à une dame de Ségur, de ce que son amour lui sait passer les bornes de sa raison: il se reconnoît indigne d'elle;

## 6 HIST. LITTERAIRE

& se compare à la seuille d'étain, que l'on sondroit avec l'azur pour donner plus de corps à la couleur. (Cela paroît indiquer une pratique de la peinture en émail ou en mosaïque.)

Il se plaint souvent de la décadence du véritable amour; & le siècle lui paroît avoir dégénéré, parce que l'amour & les chansons ne sont plus en honneur comme autrefois. » Ci-devant, dit-il, m les jongleurs avoient une suite nom-» breuse de compagnons: on s'empres-» soit de pourvoir à leurs besoins, pour » l'honneur des dames dont ils célé-» broient les louanges: au lieu qu'à prém sent ils n'oseroient plus parler d'elles. » parce qu'on fait d'eux trop peu de » cas. Honnis soient les chevaliers qui, » les mains souillées du pillage des bef-» tiaux, des églises & des voyageurs. » veulent faire les galans auprès des » dames! Les changemens survenus en a amour sont la cause de ce désordre.

# DES TROUBADOURS.

⇒ Comme il n'y a plus de bonne foi, ⇒ les dames & les amans ont mérité la ⇒ censure des jongleurs; ou plutôt, la ⇒ jonglerie est méprisée, parce qu'il n'y ⇒ a plus d'amour. «

Et dans quel tems parloit le poëte? à la fin du douzième siècle & dans le treizième. La jonglerie n'avoit peut-être jamais été si fort en honneur; jamais on n'avoit tant célébré l'amour. Les mœurs, à la vérité, étoient mauvaises, rien de plus certain; mais pour en trouver de meilleures, il auroit fallu remonter à des tems où les jongleurs étoient inconnus.

Différens traits historiques, répandus - au hasard dans les ouvrages de ce troubadour, donneroient de l'exercice aux commentateurs, mais sans éclaircir l'histoire, & uniquement pour l'intelligence de passages qui n'intéresseroient point le public. Laissant donc à l'écart une seche & stérile érudition, nous devons nous

# 8 HIST. LITTERAIRE contenter d'un petit nombre de remar-

ques relatives à notre objet.

Giraud de Borneil avoit séjourné en Espagne; on le voit par ses ouvrages. Il adresse une de ses pièces au roi Fernand & au roi Alphonse. Ces deux rois ne peuvent être que Ferdinand III, roi de Castille, dont le règne commença en 1217, & Alphonse IX son oncle, roi de Léon, qui mourut en 1230.

Il parle avantageusement du roi de Navarre, en disant que, s'il est honoré de son estime, il fait peu de cas du blâme des autres. Ce doit être Sanche VI, dernier roi de la maison de Bigorre, mort en 1234. L'adulation inspiroit sans doute le poëte: car Sanche, qui voulut épouser la fille du roi de Maroc, qui entra au service de ce musulman, qui abandonna ainsi son petit royaume aux ravages de ses voisins, & qui sut ensin la dupe de ses solles espérances, ne méritoit certainement pas un pareil éloge...

Il dit dans un envoi au roi d'Aragon. que ses ennemis doivent le redouter, puisqu'il a triomphé de tous. C'est apparemment Jacques I, successeur en 1213 de Pierre II, & qui mourut en 1276. La conquête du Roussilon, des sles Baléares & du royaume de Valence, justisse l'idée du troubadour.

Dans une pièce, où il parle de la mauvaise foi des semmes, il cite l'exemple du roi Louis, pour faire entendre que de deux maux on doit choisir le moindre. Allusion, sans doute, à l'ancien divorce de Louis VII en 1150 avec sa semme Eléonore de Guienne. L'auteur suppose qu'il vaut mieux perdre une partie de ses états, comme sit ce prince, que de vivre avec une épouse déshonorée. Ce n'est pas un raisonnement de politique.

Trois pièces sur la croisade respirent le malheureux enthousiasme, dont on échaussoit les esprits crédules. Tantôt il

#### TO HIST. LITTERAIRE

déplore l'aveuglement des chrétiens, qui abandonnent le saint sépuicre au pouvoir des infidelles; tantôt il leur promet les miracles de Dieu, qui sit tomber le puissant Goliath sous les coups du soible David; tantôt il chante victoire, parce qu'ensin les souverains lèvent des troupes & vont délivrer la Terre-sainte. Les poetes, comme les prédicateurs de la croisade, conspiroient à la ruine de l'Europe.

On compte jusqu'à quatre-vingt-treize pièces de ce troubadour; il y en a onze, que dissérens manuscrits attribuent à d'autres auteurs. Il dit quelque part qu'il avoit d'abord préséré les petits vers sur des rimes dissiciles; qu'il en avoit retiré la gloire d'être mis au rang des plus grands poètes; mais qu'ensuite il avoit mieux aimé faire des chansons joyeuses, dont les paroles susser la ressert que trop du mauvais ne se ressentem que trop du mauvais

goût, qui faisoir consister le mérite à multiplier les difficultés de l'art, uniquement pour paroître les vaincre. Combien d'écrivains auroient excellé, s'ils avoient suivi leur propre génie plutôt que les caprices de la mode!

Un troubadour nommé Ignauré dispute, dans une tenson, avec Borneil, & lui reproche de blâmer la poésie obscure. Tous les poëtes feroient égaux, selon lui, si les vers que tout le monde emend étoient les meilleurs. Borneil répond : > Je consens que chacun compose à sa » fantaisse; mais je soutiens que la poésie » facile & simple est celle qu'on estime » & qu'on aime davantage. — Je ne me » soucie pas, réplique Ignauré, de faire » des vers qui foient aimés & estimés » indistinctement de tout le monde : je » veux que les fots ne fassent point de » cas de mes compositions. — Mais » n'est-ce pas le désir de vous faire une réputation très-étendue, qui vous ani-A vi

# #2 HIST. LITTERAIRE

me à chanter? A vous entendre, il faudroit craindre néanmoins d'étendre fa renommée au loin. Et travaillons-nous pour autre chose? « Ignauré proteste qu'il aime mieux une réputation bornée à un petit nombre de gens choisis, qu'une réputation si générale, & établit son sentiment sur beaucoup de raisons communes.

Il n'auroit pas tort en ce point, s'il s'agissoit de gens de goût & de mérite. Horace ne demandoit aussi qu'un petit nombre de lecteurs; contentus paucis lectoribus. Mais de tels lecteurs devoient donner un jour le ton au public : rien n'échappoit à leur discernement, ni de brillans désauts, ni des beautés presque imperceptibles. Qu'il y a loin de la sinesse d'expression, que les gens d'esprit sont seuls capables de bien sentir, à l'obscurité du style, qui ne peut en imposer qu'aux sots ou à des esprits dépravés!

La manière de vivre de Borneil, tel-· le que nos manuscrits la décrivent, suffiroit pour donner de lui une idée avantageule, quand même nous n'aurions pas ses ouvrages. Il employoit tout l'hiver à fréquenter les écoles & à étudier les lettres; bien différent de cette populace de troubadours, qui mettoient toute la science à coudre des rimes: l'été, il alloit dans les cours, menant avec lui deux bons chanteurs pour débiter ses chansons. Ainsi les gens de lettres devroient ne se produire dans le monde, qu'après avoir cultivé les fruits de l'étude. Il ne voulut jamais se marier; mais il ne fut pas de ces vicieux célibataires, dont toutes les vues & toutes les affections se concentrent dans eux-mêmes: ce qu'il gagnoit par son travail, il le donnoit à ses parens pauvres, & il les enrichit tous. Cela ne l'empêcha point de faire de grands dons à l'église de Sidueil, sa patrie. On doit le louer encore de n'avoir

pas suivi le torrent d'une dévotion avergle, qui méprisant les liens de l'humanité & du sang, croyoit acheter le ciel en donnant tout à l'église.

Nostradamus le fait mourir en 127%. Il est certain qu'il fleurit dès la fin du douzième siècle, avant Pierre d'Auvergne, comme on le voit à l'article de ce dernier, & qu'il vécut bien avant dans le treizième.

Le Dante sait mention plus d'une sois de Giraud de Borneil. Dans son chant du Purgatoire, il le met sort au-dessous d'Arnaud Daniel. Laissez dire les sous qui croient que celui de Limoges l'a surpassé. Ce sont ses termes. Mais le jugement du poète italien n'est rien moins qu'infaillible. (Voyez Arnaud Danlel.)



#### XLIV.

## PIERRE D'AUVERGNE

Prenne d'Auvengne étoit fils d'un bourgeois du diocèle de Clermont. Le talent de la poésie, joint à une belle sigure, à un caractère sage, à un esprit cultivé, lui procura beaucoup de succès. Plusieurs hauts barons, plusieurs nobles dames le traitèrent avec distinction. Il passa, disent nos manuscrits, pour le meilleur des troubadours, jusqu'à ce qu'on eût connu Giraud de Borneil. On lui reproche le désaut de se louer sans mesure dans ses ouvrages, & de censurer hardiment ceux des autres. Combien de poètes lui ont ressemblé à cet égard!

Selon Nosfradamus, il étoit si bien accueilli de toutes les dames, qu'après leur avoir réciré ses pièces, il s'en récom-

## 46 HIST. LITTERAIRE

pensoit en baisant celle qui lui plaison davantage; & presque toujours la belle Clarette de Baux avoit la présérence: il devint amoureux en Provence de cette dame, fille du seigneur de Berre.

Après avoir long-tems vécu dans le monde avec honneur, il embrassa l'état monastique, & y mourut. Peut-être sut-il le même qu'un auteur jacobin du treizième siècle, connu sous le nom de Petrus de Alvernia. Parmi ses poésies, au nombre de vingt-quatre, il y en a de dévotes qui semblent avoir été faites dans le cloître.

Cette chanson galante fera mieux juger de son talent. Elle tient du goût anacréontique.

» Rossignol, va trouver la beauté que » j'adore. Conte-lui mes affaires, & » qu'elle te dise les siennes. Qu'elle te » charge de me dire qu'elle ne m'oublie » point. Ne te laisse pas retenir. Revole » à moi bien vîte, pour me rapporter ce gue tu auras entendu: car je n'ai au
monde ni parent ni ami, dont je sou:
haire autant d'avoir des nouvelles.

» Or est parti l'oiseau joli. Il va gaie-> ment, s'informant par-tout jusqu'à ce » qu'il trouve ma belle. Il commence en » la voyant son doux ramage, comme il » a coutume de faire en voyant l'étoile > du soir. Puis il se tait tout-à-coup, & rêve à la manière dont il parlera, afin » de se faire écouter. Votre ami loyal, » dit-il, m'a dépêché pour vous chanter des » choses qui puissent vous plaire. Que lui » dirai-je, quand il viendra à moi tout = courant? Si je lui rends une bonne répon-» se, vous devez en être aussi aise que lui. » puisqu'il vous veut plus de bien que jamais. » Mais je m'aperçois que mon message est » mal reçu. Votre ami, je vous le proteste; sfait tout son bonheur de vous aimer. - Qu'attendez-vous? Saisissez l'amour tanm dis qu'il se présente. C'est une steur qui spasse d'abord. Profitez du moment.

## 18 HIST. LITTERAIRE

» La dame répond : L'oiseau est venu = droit à moi. J'ai reçu avec plaisir ce qu'il » m'a dit de votre part. Il vous dira que » votre absence m'afflige fort, mon doux mami; car perfonne ne me plast tant que » vous. Mais vous m'avez quittée trop tôt; ⇒ & si je m'y étois attendue, vous n'auriez » pas eu de moi ce que je vous ai donné. » J'y ai du regret à présent. Mon cœur eft » tellement pénétré d'amour, que je suis roujours reveuse. J'attends toujours celui » que j'aime. Avec lui, je ne ceffe de jouer » & de rire; pour rien au monde je ne le » changerois. J'en préfere la conquête à ce » qu'il y a de plus élevé. Le bon amour. » comme l'or, va toujours s'affinant; celuë » que j'ai pour vous va toujours croissant. Doux oiseau, pars; dis-lui combien je " l'aime; dis-le de ton mieux. Vole, dépê-= che. Quoi! ru n'es pas encore revenu? « Toutes ces belles apparences ne rendirent point notre poëte heureux en amour. Il veut y renoncer, dit-il dans

une chanson, à cause de la fausseté des femmes. Quelques paroles qu'elles puissent lui donner, il n'y retournera jamais; & c'est en Dieu qu'il va chercher sa consolation. Peut-être sut-il de ces amans infortunés, dont on a vu tant d'exemples, que le chagrin & le désespoir ont conduits à la vocation monastique.

Nous avons de lui trois poëmes chrétiens, pleins de choses triviales; plusieurs déclamations soit contre les modes & les mœurs du siècle, soit contre l'amour. Dans une de ces dernières, il dit au sujet des maris qui sont l'amour hors de chez eux: se Ils méritent d'être traités comme ils traitent les autres. De ces adultères naissent des ensans sans courage, sans honneur & sans mérite; & ils possedent des biens qui ne leur appartiennent pas.

Il dit ailleurs : » Chacun s'efforce » d'obtenir ce qu'il désire. Mais l'a-t-il » obtenu, l'objet tant désiré devient

## 20 Hist. Litteraire

» pour lui une source d'affreux chagrins.

» Celui à qui l'amant a donné des cor
» nes, lui donne tel morceau qui l'étran
» gle. On a beau être circonspect. Le

» secret est bientôt divulgué; les dou
» ceurs se tournent en amertume; les

» baisers se changent en rudes coups de

» bec, &c. «

Deux sirventes contiennent des exhortations à la croisade, sondées sur les motifs qu'on prêchoit par-tout avec la plus aveugle confiance. » Dieu exige que » nous le suivions pour aller reprendre » son saint sépulcre. Suivons-le donc, » comme l'église l'ordonne. Celui qui » mourra, pourra dire à Dieu: Si tu es » mort pour moi, ne suis-je pas mort pour » toi? « Le poëte exhorte le roi Philippe (Auguste,) l'empereur Otton IV, & le roi Jean (d'Angleterre) à faire la paix entre eux pour aller servir le fils de Marie. (Ces princes étoient en guerre l'an 1214.) » Quiconque restera, l'en-

21

» fer sera son partage. Va, sirvente, droit » en Allemagne, trouver le souverain » de cet empire, plus sidelle à l'honneur » que jamais Juis ne le sut à sa loi.... » Lâches rois chrétiens, vous laissez les » Mammelus triompher de nous, sans » qu'aucun baron ou duc ceigne l'épée » & prenne la lance? Quelle douleur, » de voir que l'empereur nous manque » au besoin! «

On vouloit alors que tout fût facrifié à un devoir chimérique, qui faisoit abandonner les véritables devoirs. C'est ainsi que la superstition a souvent perverti la morale; & entraîné le genre humain, loin des routes du bonheur tracées par la providence, dans un labyrinthe d'erreurs funcstes & de maux prese que irrémédiables.

L'orgueil de Pierre d'Auvergne est bien prouvé par deux pièces, où il se dit le premier homme du monde pour composer des vers parsaits, quoique ses

#### 22 Hist. Litteraire

ennemis en foule, auxquels il donne le démenti, s'efforcent continuellement de le déprimer. Son génie satirique se manifeste de même dans un sirvente, où il déchire quelques troubadours de son tems, dont la plupart sont inconnus, sans épargner Giraud de Borneil & Bernard de Ventadour, qui ne méritoient point d'être confondus dans la soule des rimailleurs. Voici la pièce en entier, aussi plate qu'injurieuse.

» Je chanterai de ces troubadours qui » chantent de plusieurs façons. Les plus » mauvais croient faire des prodiges; » mais je leur conseille d'aller chanter » ailleurs: car il y en a une centaine qui » n'entendent pas la force des mots, & » qui ne sont faits que pour garder les » moutons.

» Le premier à qui j'en veux est Pierre » Roger. Il chante toujours l'amour : il » feroit bien mieux de chanter son » pleautier. & de porter à l'église un

### DES TROUBADOURS. 25

- chandelier avec un cierge allumé.
  (C'étoit apparemment un clerc subalterne.)
- ▶ Le second est Giraud de Borneil,
  ▶ semblable à un vieux drap brûlé du
  ▶ soleil, avec ses chants maigres & langureux, bons tout au plus pour de
- » vieilles servantes lorsqu'elles vont à la
- » fontaine. S'il se regardoit au miroir,
- il se verroit effilé comme une aiguille.
- » Le troissème est Bernard de Ventadour, encore plus décharné que
- Borneil. Son pere étoit un mauvais
- ≈ archer; sa mere ramassoit des fagots &
- » faisoit chauffer le four.
- Le quarrième est Brival Limousin, un des moins mauvais jongleurs qu'il y
- » ait d'ici à Bénévent. Il ressemble à un
- » pélerin malade qui chante pour la
- » canaille. J'en ai presque pitié,
- » Le cinquième est Guillaume de Ri-
- » bes, mauvais dedans comme dehors.
- » Il chante d'une voix cassée. On diroit

### 24 HIST. LITTERAIRE.

» que c'est un arbre qui se rompt; & à » voir ses yeux, on le prendroit pour » une de ces têtes attachées aux murail- » les des églises; (apparemment des ex- » voto.)

» Le sixième est Elias Gaumas, qui » de chevalier s'est fait jongleur. Maudit » soit celui qui lui donna des habits » verts! Il vaudroit mieux l'avoir brûlé. » puisqu'il y en a déjà cent qui se mêlent » du métier.

» Le septième est Pierre Brémond. Il » ne fait plus rien qui vaille, depuis que » le comte de Toulouse lui a fait du bien, » Je louerois celui qui le vola, s'il l'avoit » encore mutilé, puisqu'il n'y auroit plus » de sa race.

» Le huitième est B. de Saissac, dont » le meilleur métier sut d'aller gueusant. 
» Je sais autant de cas d'un chien; & 
» j'aimerois encore mieux Bertrand de 
» Cordeilles, qui est comme une vieille 
» casaque tout-usée.

# DES TROUBADOURS. 25

- » Le neuvième est Rambaud, qui » croit ses vers divertissans, quoiqu'ils
- » soient tristes & froids. Mieux vaudroit
- entendre les pauvres qui demandent la charité.
  - » Le dixième est Elias Sanchal, vi-
- » lain paysan, qui se loue d'un côté, &
- se vend de l'autre pour deux deniers.
  - Le onzième est Garsals Rosin, si
- vain de ses vers qu'il tranche du che-
- » valier. Mais il ne fut jamais si bien
- = armé, qu'il osât donner un coup; &
- » il ne se bat que des jambes, (en
- \$ fuyant.)
- » Le douzième est un petit Lombard
- » nommé Sicard. Il appelle ses voisins
- » poltrons, & il fuit dès qu'il voit le dan-
- » ger. Il s'enorgueillit des airs grossiers
- » qu'il compose sur des paroles qui n'ont
- » pas de sens. «

A la fin de la pièce est un trait contre l'auteur lui-même, ajouté sans doute par un de ses ennemis.

Tome II.

#### 26 HIST. LITTERAIRE.

» Pierre d'Auvergne chante comme » une grenouille dans un marais; & va » par tout se vantant qu'il est le maître » de tous les autres. Il faudroit quel-» qu'un pour expliquer ses vers : car il » n'y a plus personne qui les puisse en-» tendre. «

Le manuscrit ajoute: Ce vers sut sait au Puiverd, dans les assemblées aux slambeaux, où l'on récite les nouvelles ou sabliaux en jouant & riant.

Une satire si grossière, digne d'exciter la haine & le mépris contre l'auteur, sut le modèle que suivit le moine de Montaudon, en satirisant d'autres troubadours. (Voyez son article.) C'étoit le tems où la rage de mordre, d'injurier, de calomnier, se glissoit dans les écoles parmi les théologiens. Faut-il s'étonner que des poètes y sussent sujets? La raison & la politesse ne guérissent pas toujours d'une frénésse qui slatte un moment l'amour-propre, mais qui l'expose à de cruelles représailles.

## DES TROUBADOURS. 27

Observons en passant que, du tems de Pierre d'Auvergne, selon nos manuscrits, toutes les sortes de poésies étoient comprises sous le nom générique de vers, jusqu'à ce que Giraud de Borneil introduisit le nom de chanson, qui désigna les pièces galantes qu'on chantoit.



#### XLV.

#### GIRAUD DE CALANSON.

GIRAUD DE CALANSON, disent nos manuscrits, sut un jongleur de Gascogne, savant dans les lettres, & qui composoit avec esprit. Il sit des chansons, des pièces morales contre les vices, & des descorts sur les événemens de son tems. On ne goûta en Provence ni sa personne ni ses poésies, & il sut mal récompensé des gens de cour. Crescimbéni dit au contraire qu'il reçut de grands honneurs à la cour de Provence, où il séjourna.

Parmi ses pièces, au nombre de quinze, on doit remarquer une complainte sur la mort de l'infant D. Ferdinand de Castille, sils d'Alphonse IX & d'Eléonore d'Angleterre sille de Henri II. Ce jeune prince donnoit les plus grandes

respérances. En 1210, il commanda l'armée de Castille contre les Maures; il se jeta dans l'Andalousie, & ravagea tout le pays de Baéça. A son retour, il concertoit avec son pere de nouvelles expéditions, lorsqu'une mort prématurée l'enleva aux Castillans, & causa des regrets universels.

Le troubadour, dans sa complainte; compare Ferdinand au roi Arthur. » En » lui avoit été réparée la perte des trois » freres (sils de Henri II,) à qui il ressem» bloit de taille & de sigure, comme à » son pere par toutes les autres bonnes » qualités. Du Jourdain jusqu'au cou» chant, on ne vit jamais un jeune roi » regretté si vivement. Il l'est des Fran» çois, des Anglois, des Allemands, de » s'empereur, de l'Espagne & de l'Ara» gon: car il n'y a pas de prince chrétien » qui ne sût son parent ou son allié. S'il » eût vécu encore un an, il seroit allé » servir Dieu contre les Arabes. «

### 30 Hist. Littéraire

Dans une autre pièce, Giraud célèbre, le roi Pierre d'Aragon, qu'il nomme le protecteur de la jonglerie, & dont it seroit aussi long de compter les vertus que les étoiles du firmament. Il charge une de ses chansonnettes d'aller assurer madame de Ventadour qu'il est le plus soumis de ses serviteurs. Ses pièces galantes sont pleines des éloges de la beauté maîtresse de son cœur, qu'il ne fair point connoître.

A l'entendre, » ses pensées, ses joies, » son trésor, tout est dans cette belle aux » cheveux blonds. Il l'aime plus loyale » ment, sans rien obtenir, qu'un mari » en jouissant. Car il a bien des dames » qui lui sont des agaceries, mais elle est » la seule dont il veut, & il ne veut d'elle » que la permission de l'aimer. Il la prie, « de lui épargner les beaux semblans & » les tendres regards, qui le sont crever » du désir de la posséder; bonheur qu'il » préséreroit aux joies du paradis, Puis

# DES TROUBADOURS.

» il demande pardon de cette folie, &
» s'avoue trop heureux d'être simple» ment son amant. «

Cette maîtresse le rebuta cependant par ses rigueurs. Il rompit avec elle, pour en aimer une autre; mais après de grandes espérances, il ne trouva point le bonheur qu'il attendoit.

La pièce la plus curieuse de ce troubadour est une longue instruction donnée à un jongleur. Elle contient des dés tails sur l'art des troubadours & des ménétriers, sur l'ancienne musique, sur la science qu'on devoit avoir. Le texte est malheureusement corrompu en plus eurs endroits, & la matière si obscure par elle-même, qu'il est impossible de s'assurer du vrai sens. Nous avons sait effort pour le deviner.

» Sache bien trouver & bien rimer,

» bien parler, bien proposer un jeu-parti.

» Sache jouer du tambour & des cim-

» balles, & faire retentir la symphonie.

#### 32 Hist. Littéraire

» Sache jeter & retenir de petites pommes avec des couteaux, imiter le chant » des oiseaux, faire des tours avec des » corbeilles, faire attaquer des châteaux, » faire sauter au-travers de quatre cer-» ceaux; jouer de la citale & de la man-» dore, manier la manicarde & la gui-» tare qu'on entend volontiers; garnis » la roue avec dix-sept cordes, (peut-» être une espèce de vièle;) jouer de la » harpe, & bien accorder la gigue pour » égayer l'air du psaltérion. Jongleur, tu » feras préparer neuf instrumens de dix » cordes. Si tu apprends à en bien jouer, » ils fourniront à tous tes besoins. Fais aussi retentir les lyres & résonner les » grelots. « On voit qu'un jongleur devoit réunir au talent de la musique, celui d'amufer par des tours de gobelet & de passepasse. Suit une énumération de romans. dont il doit s'instruire. C'étoit la science. fublime.

Sache comment l'Amour court &

vole; comme il va nu & fans habits;
comme il repousse la justice avec ses
dards qu'il a fait aiguiser, & ses deux
stèches, dont l'une est d'or sin qui
belouit, & l'autre d'acier, qui blesse se
rudement qu'on ne peut guérir de ses
coups. Apprends les ordonnances d'amour, ses priviléges & ses remèdes; &
tu sauras expliquer ses divers degrés;
comme il va rapidement; de quoi il
vit; ce qu'il fait quand il part; les
tromperies qu'il exerce alors, & comment il détruit ses serviteurs.

» Lorsque tu sauras bien tout cela, ne » manque point d'aller vers le jeune roi. » d'Aragon: car je ne connois personne » qui apprécie mieux les bons exercices. » Si tu sais bien ton nétier, si tu te distin-» gues parmi les meilleurs, tu n'auras » point à te plaindre de ses dons. Si tu » restes dans la médiocrité, tu mériteras » d'être mal accueilli du meilleur prince » qui soit au monde. »

#### XLVI

#### BONIFACE DE CASTELLANE.

Peu de troubadours ont égalé celuici par leur origine; & peu de grandes maisons ont essuyé des revers aussi accablans que la sienne. Héritier d'un pere malheureux, il sinit lui-même par une catastrophe sanglante, dont sa race a toujours senti le contre-coup. Nous ne pouvons qu'indiquer ces saits: ils appartiennent à l'histoire de Provence.

La baronnie de Castellane, ayant sous elle un très-grand nombre de sies, sur tenue en souveraineté, selon quelques écrivains, jusqu'à fin du douzième siècle. Bonisace II, pere, de notre troubadour, la possédoit, lorsque Alphonfe I, roi d'Aragon & comte de Provence, entreprit de la soumettre à sa suzeraineté. Le baron représenta inutilement

## DES TROUBADOURS 35

que ses ancêtres avoient conquis cette principauté sur les Sarasins; que les empereurs, en qualité de rois d'Arles, leur en avoit confirmé la possession, sans les assujettir à aucune autre dépendance que de relever d'eux immédiatement. Alphonse employa la force des armes, contre laquelle les droits ne sont sien. Après une guerre satale, Bonisace sur obligé en 1189 de faire hommage de toutes ses terres au comte de Provence. Les comtes de Forcalquier & les princes d'Orange eurent le même sort. Tous devinrent vassaux de celui qu'ils traitoient d'égal auparavant.

Bontface III de Castel-Lane, dont il s'agir dans cet articles étoit d'un caractère à relever l'éclat de fa maison, ou à s'ensevelir sous ses ruimes. Il avoit le goût de la poésie, & sit de très-belles chansons, suivant Nostradamus, pour une demoiselle de la maifon de Foz, sille du seigneur d'Ières.

# 36 HIST. LITTERAIRE

de Pierreseu & de Cannet, de laquesse il sur amoureux. Mais son génie libre & ardent respiroir surtout la satire. Le même auteur dit qu'après avoir bu, il entroit dans une sorte de sureur poétique, & déclamoit contre les personnes de tout rang; que le moine des Iles d'orcite plusieurs de ses chansons, qui avoient pour resrain, Bocca, qu'as dich ? (bouche, qu'as-tu dit?) comme pour se reprocher la hardiesse de ses expressions. On ajoute ensin qu'il se montra sort ambitieux de règner.

Fier de sa naissance, & jaloux des droits qu'il avoit perdus, vraisemblablement il vouloit secouer le joug. Le mariage de la princesse Béatrix, héritière de Provence, avec Charles d'Anjou strere de S. Louis, déconcerta ses projets & irrita son humeur. Dans deux sirventes, seules pièces que nous ayons de lui, il exhale contre les François la plus vive animosité, en même tems qu'il se plaint » méritent bien par leur lâcheté..... » Je suis fort aise de voir les Génois

a dépouillés du comté de Vintimille, &

abandonnés par le capitaine qui avoir

» coutume de les défendre. «

Il invective ici contre les troupes de conseillers & d'avocats, qui, sans égard pour le droit des parties, disent que tout appartient au comte de Provence. C'est une allusion aux recherches que sur faire Charles d'Anjou, au commencement de son regne en Provence, pour réunir à son domaine tout ce qui paroifsoit en avoir été démembré. Le baron de Castellane, plus suspect que les autres, étoit sans doute moins épargnépar les officiers de justice; & ces recherque les autres officiers de justice; & ces recherque les autres officiers de justice; & ces recherques de les autres de justice; & ces recherques de la conseil de la consei

# 38 Hest. Litteraire

ches, toujours odieuses aux possesseurs, lui fournissoient des raisons particulières de mécontentement. Il se figuroit la Provence accablée sous le poids de la tyrannie: il vousoit que tous les princes s'armassent en sa faveur. De là ces plaintes contre les méchans & vilains barons, qui n'ont ni mérite nicourage.

» Ils mériteroient bien qu'on dépouil» lâte leurs enfans du peu qu'on leur æ
» laissé. Je crois que le roi d'Angleterre:
» est à l'agonie; car, sans mot dire, is
» se voit enlever ses héritages, soin de
» s'unir à ceux qu'on maltraire comme
» lui, & de faire courageusement la guer» re. Le lâche roi d'Aragon, au lieu de
» passer sa vie à ruiner de pauvres gens
» par des procès, seroit mieux d'aller
» avec ses barons tirer vengeance de la
» mort de son valeureux pere, qui sur
» tué au milieu de ses voisins. Les saux
» gens d'église, renégats, veulent tout
» dépouiller pour enrichir leurs bâtards,

**7%** 

\* & tiennent l'empire dans l'espérance:

» de règner sur nous..... Je présere:

» les arbalêtriers & cavaliers, bien ran» gés en bataille, à ceux qui n'ont que:

» de la beauté; & jamais je ne me lasse» rai de livrer assauts & combats.«

Le roi d'Aragon, dont il s'agit dans ces sirventes, est Jacques I, sils des Pierre II. Celui-ci avoit péri en 1213 à la bataille de Muret, en soutenant la cause du malheureux comte de Toulouse, attaqué par le fanatisme & l'ambition. Le trait du poëte contre les gens d'église rappelle les reproches que leurfaisoient les Albigeois, & dont le clergés se vengeost trop cruellement.

A force d'entreprises contre un princer redoutable, Bonisace couroit à une perte certaine. Le comte d'Anjou étant occupé dans les Pays-bas, par ordre de S. Louis, à désendre la comtesse de Flandre qu'attaquoient ses propres enfans, la ville de Marseille se révolta, &

# 40 HIST. LITTERAIRE

voulut reprendre son ancienne liberré. Le sougueux troubadour se mit à la tête des rebelles, & se signala par des excès éclatans. De retour en Provence, le prince alsoir sondre sur Marseille. On prévint la tempête, en sui envoyant des députés pour implorer sa miséricorde. Mais Charles sit arrêter les principaux séditieux. Bonisace de Castellane eut la tête tranchée; & tous ses siess surent consisqués & réunis au domaine du comte. La grandeur de sa maison n'a pu se relever de cette chute.

Selon Nostradamus, il accompagna Charles d'Anjou dans l'expédition de Naples en 1278. C'est une erreur. On trouve, à la vérité, parmi les seigneurs provençaux, qui suivirent Charles en Italie, un Bonisace de Castellane; mais qui ne peut avoir été que le sils ou le parent du troubadour.

Le même auteur, d'après le moines des lies d'or & Hugues de Saint-Célaire,

# DES TROUBADOURS. 41

les oracles, assure que ce poëte composa un livre en sorme de sirvente, où il relevoit en termes couverts tout ce qu'il y avoit à louer & à blâmer dans les samilles nobles de Provence; & qu'il en sit présent à Charles d'Anjou. La sierté de Bonisace, sa haine implacable pour le comte, ne permettent pas de croire qu'il ait voulut lui rendre un service de bas courtisan.



# XLVII.

IZARN, missionnaire dominicain & inquisiteur.

Nous n'avons point la vie de ce troubadour. Nostradamus, Crescimbéni, & les autres qui ont écrit sur la poésie provençale, ont ignoré son existence. Il étoit dominicain, missionnaire employé à convertir les Albigeois. La pièce qui nous reste de lui en fournit la preuve. Cette pièce unique, d'environ huit cents yers alexandrins, est la controverse d'Izarn avec un théologien Albigeois. Nous la donnerons ici tout entière, comme un monument des plus précieux, où l'on verra quelle étoit la doctrine attribuée à res hérétiques, de quelle manière on s'y prenoit pour les convaincre, & surtout avec quelle absurdité on renforçoit les argumens par la terreur des supplices.

C'est, pour ainsi dire, une image parlante de l'ancienne inquisition.

» Dis-moi, hérétique, parle un peus avec moi. Tu ne le feras point, si tu » n'y es forcé, selon ce que j'ensends » dire. Tu te moques bien de Dieu, » d'avoir renié ta soi & ton baptême, » pour croire que le diable t'a créé, & » qu'un tel monstre peut te sauver. Dieu » seul est le créateur de l'homme, sui » vant ces paroles: Manus tuæ secrunt » me & plasmaverunt me.

» Ce témoignage prouve que Dieu &c.
» non le diable a fait l'homme, & la
» femme après lui. Car le diable n'a pas
» la puissance de rien faire & rien dire
» de bien. Et comment auroit-il fair
» l'homme, qui est plus grand que lui è
» comment pourroit-il lui donner le sa» lut? Il t'auroit donc plus donné qu'il
» n'auroit gardé pour lui-même ? Je ne
» crois pas que tu aies cent ans; & il y
» en a plus de cinq mille que ton pere

### 44 Hist. Littéraire

» le diable, que tu dis t'avoir formé, ne peut obtenir sa grâce. Toi qui es rempli du saint Esprit, & qui en disposes pour le distribuer à tes disciples, comment ne donnerois-tu pas le salut à ton pere? Non, je ne croirai jamais que l'homme soit né d'un aussi mauvais pere que le diable. Son véritable pere, c'est Dieu. Formavit hominem ad imaginem & similitudinem suam.

» Voilà deux grands témoignages pour 
» te convaincre; mais s'ils ne te suffisent 
» pas, tu seras forcé de te rendre à un 
» troisième argument. Supposons, com» me tu dis, que le diable t'ait fait de la 
» tête aux pieds. Je te démontre que 
» cela ne se peut. Salomon, aucun pro» phète, ni apôtre, ni pape n'a dit que 
» le salut sût fait par l'œuvre du diable; 
» & le saint Esprit n'est pas si lâche que 
» de vouloir établir sa demeure dans 
» l'édifice du diable. Cependant tu se 
» prodigues, ce saint Esprit, comme du

Quoique de pareils raisonnemens intéressent le lecteur par leur singularité, on me permettra d'en interrompre le fil, & d'y mêler quelques observations importantes. Le célèbre Basnage a soutenu contre M. Bossuet, que les Albigeois n'étoient pas manichéens, ou n'admettoient pas les deux principes. Il est certain que l'imputation de manichéilme étoit autrefois hasardée fort légérement. Il n'est pas moins vrai que notre missionnaire troubadour se montre trop peu éclairé, pour qu'on puisse s'en rapporter à lui, sur la manière dont il rend la doctrine de ces hérétiques. Son témoignage ajoute cependant du poids aux preuves déjà connues de leur espèce de manichéisme. » Ils supposoient, (dit M. » l'abbé Pluquet dans son Dictionnaire » des hérésies,) que Dieu avoit produit » Lucifer avec ses anges, que Lucifer

# 46 HIST. LITTERAIRE

» s'étoit révolté contre Dieu, qu'il avoit

• été chassé du ciel avec tous ses anges,

≈ & que, banni du ciel, il avoit pro-

» duit le monde visible, sur lequel il

prégnoit. a

Les ministres de la secte, comme tant d'autres fanatiques plus modernes, prétendoient communiquer le saint Esprit; & pour cela, selon les historiens, ils soussition sept sois dans la bouche des croyans. C'est sur quoi Izarn plaisantoit à sa manière.

Tu n'as garde de prêcher ta doctrine
dans les églises ni dans les places; tu
la prêches dans les bois, les broussailles & les buissons, où sont les dames
Domergua, Renaud, Bernard, Garsens,
qui filent leur quenouille. Tandis que
les unes filent & que les autres font
leur toile, on explique l'évangile, on
débite des sermons. Vit-on jamais pareille assemblée, de gens qui ne savent
ni lire ni écrire, prétendre dépouiller

#### DES TROUBABOURS.

■ Dieu de ses droits? Mais c'est inutilement. Car nous avons une foule de » témoignages, qu'il forma le ciel, la » terre, le soleil, la lune & les étoiles; \* & il les nomme fils & freres selon l'or-» dre de la création. Le prophète David

» dit à ce sujet: Filii tui sicut novelle

so olivarum. «

L'absurde application de ce texte n'auroit peut-être pas échappé aux dévotes les plus simples du parti, malgré le ridicule dont les couvre le missionnaire. On fait que les novateurs prétendirent toujours triompher par les livres saints. L'inquisition désendoit de les lire en langue vulgaire, comme si elle eût craint leur autorité. Ses rigueurs forcoient les Albigeois à tenir leurs assemblées dans le défert: ses précautions forcoient les catholiques à croupir dans l'ignorance la plus profonde.

» Voyons maintenant, hérétique, si v tu ne commets pas une perfidie insa-

# 48 HIST. LITTERAIRE

me, en appelant l'homme enfant adul-» térin de Dieu, & en lui donnant un » autre pere que celui qui le fut vérita-» blement. Tu mens comme un larron, » & tu es en effet voleur des ames. Mais » je te pousserai à bout par cette autre » question. Si le diable a fait l'homme, » il a donc fait aussi Dieu qui sut cruci-🕶 fié, & qui avant sa passion sut appelé » homme, suivant ces paroles: Ecce nomo. Il n'en faut pas davantage pour » te convaincre, si mes autres preuves » ne t'ont point ébranlé. Mais puisque » tu en veux encore une, la voici. Si tu s as le pouvoir d'effacer les péchés de » l'homme, & que le diable ne l'ait point, » à quoi donc t'a-t-il servi? & si tu ne no tiens pas ce pouvoir de Dieu, comma » tu le dis, qui te l'a donc donné?.... » Tu ne crois pas que Dieu ait créé » le ciel & la terre, ni rien de ce qui » existe. Tu en as menti; puisque saint p Jean, qui a vu toute la gloire, dit dans

# DES TROUBADOURS.

n fon évangile : Omnia per ipsum facta

- sunt, & sine ipso factum est nihil. Ce

» que confirment ces paroles de S. Paul,

► Et in principio terram fundasti.

» Ces auteurs méritent plus d'en être

so crus que Pierre Capella & les autres

» hérétiques Vaudois, & que toi qui ne

» reconnois point la confession. Voilà

» quatre auteurs remplis du saint Esprit

» & de la vérité. Si tu refuses de les

» croire, voilà le feu qui brûle tes com-

» pagnons, tout prêt à te consumer. «

Il est juste de remarquer ici que les Vaudois, proprement dits, n'étoient pas manichéens, de l'aveu de M. l'abbé Pluquet (article Albigeois.) Cependant Izara les suppose infectés de cette hérésie. Est-ce ignorance ou fausset de sa part? est-ce que les Vaudois, ayant pénétré en Languedoc, étoient confondus avec les hérétiques du pays? Du moins ne devoiron pas confondre leurs opinions, si elles étoient essentiellement différentes.

Tome II.

# 30 Hist. Littéraire

» Je veux qu'en un ou deux mots tu me répondes. Ou tu seras jeté dans le e feu, ou tu te rangeras de notre côté, de mous qui avons la foi pure avec ses sept » échelons; savoir les sacremens du bap-= tême, de la confession, du mariage, • de l'extrême-onction, de la confirma-» tion, de l'eucharistie, le plus impor-≠ tant de tous \*; devant lequel toute · créature doit s'incliner profondément, > & qui fait tous les jours de grands miracles. Car, que le prêtre soit ver-• tueux ou criminel, le sacrement s'o-» père également. Quand le prêtre com-» mence la consécration, & le verè di= so gnum & justum est; quand il prononce » sur l'hostie & le vin mis dans le calice no les saintes paroles que Dieu a ordon-» nées; infailliblement il fait descendre

<sup>\*</sup> Le sacrement de l'ordre n'est point nommé dans le texte: c'est évidemment une omission de copisse,

» le corps de Jésus-Christ, qui sut livré

» pour nous. L'hostie devient sa chair,

» & le vin devient son sang qu'il répan-

» dit pour notre salut. Ainsi le dois-tu-

roire, comme nous & tout notre cou-

⇒ vent qui sommes catholiques. «

Le zélé dominicain devoit-il joindre le verè dignum est aux paroles de la consécration? il semble en faire des paroles sacramentelles, & cela est fort étrange.

» Je veux te proposer une autre dis» pute. C'est au sujet du mariage. Tu
» ments par ta gorge, quand tu le nies;
» & que tu dis que ceux qui ont des sils
» & des silles ne peuvent être sauvés.
» Nous avons de bonnes preuves de la
» sainteté de son établissement. Dieu en
» fut l'auteur, pour multiplier les hom» mes, & relever le monde qui étoit en
» ruine par la chute des mauvais anges.
» C'est lui qui, pour réparer leur perte,
» créa l'homme & la semme destinés à

# 52 HIST. LITTERAIRE

» n'être qu'une même chair. Et erunt duo » in carne und. Propter hoc relinquet homo » patrem & matrem, & adhærebit uxori » suæ

» Saint Paul les avertit de bien vivre nensemble, & dit que melius est nubere » quam uri. Il n'y a point de chasteté si agréable à Dieu que le mariage fidel-» le ; mais il y a plus de mérite à vivre » chastement, quand on peut se conten-» ter de l'état de virginité, (contradic-» tion frappante!) Jésus-Christ a sage-» ment permis aux hommes de se sauver » en faisant des enfans, pour la propa-» gation de leur espèce. S'il ne l'avoit-» pas approuvé, auroit-il, par son pre-» mier miracle, changé l'eau en vin, à » la cour de l'architriclin où il assistoir » à des noces? Quoi, indocile à toutes » ces autorités de Dieu & de saint Paul, » tu ne peux te rendre? Mais le feu & » les supplices t'attendent; tu vas y pas-• fer, ce

Ce refrein barbare, ces menaces continuelles du feu, peignent, dans la plus grande vérité, la manière dont on traitoit les novateurs. Crois, comme nous, où tu feras brûlé vif; c'étoit le grand argument. Et l'on se croyoit les apôtres du Dieu de charité! Et il se trouve encore aujourd'hui des ames atroces, qui se parant du beau titre de chrérien, osent regretter les buchers de l'inquisition?

Avant qu'on te-jette dans les flammes, je veux cependant te donner
congé par une autre dispute, sur la
résurrection de l'homme & de la semme, que tu ne crois pas non plus que
le jugement universel. La parole de
Dieu à ce sujet est infaillible & invariable; de sorte que, si la tête d'un
homme étoit par delà les mers, un
de ses pieds à Alexandrie, l'autre au
mont Calvaire, une de ses mains en
France, & l'autre à Haut-Villar (lieus
inconnu;) & que le tronc sût porté en

### 34 Hist. Litteraire

» Espagne; enfin que toutes ces parties, » brûlées & miles en cendres, fussent » jetées au vent; elles seprendroient au · » jour du jugement la forme qu'elles ont ⇒ eue au baptême. La preuve en est » dans l'écriture : In carne mea videbo » Deum salvatorent meum, quem visurus » sum ego ipse & oculi mei, &c. - Carnis n resurrectionem. Comme Dieu a ressul-» cité, nous devons aussi ressulciter; & » si cela étoit impossible, notre croyan-» ce seroit la même que la vôtre. Mais so nous trouvons beaucoup de passages m dans l'écriture, qui nous apprennens » que tous les morts se leveront de leurs » tombeaux à la voix de Jésus-Christ; alors il fera placer les justes à sa droite m en leur disant : Venite benedicti, & » jettera les réprouvés dans les abîmes m de l'enfer.

» Mais tu prétends, toî, hérétique, » que cela ne peut être; & que les ames » de ceux qui doivent être sauvés repren-

# DES TROUBADOURS.

mais un semblable.)

con leur ancien corps, mais un semblable.)

C'est une imposture. Et si Pierre Capella, Jean de Colet, & aucun autre homme de votre secte pouvoient m'en démontrer la vérité, je me mettrois de leur parti. Que deviendroit la parole de Dieu, qui a promis des récompenses à ceux qui seront le bien; si une nouvelle chair, n'ayant aucune part aux bonnes actions de l'autre, venoit la dépouiller des récompenses qu'elle doit avoir? Cela ne peut être, puisque les promesses de Dieu sont infaillime bles.

» Supposons encore pour un moment » que tu aies raison en ce point. Je ren-» verserai ta doctrine par un autre argu-» ment. Si les hommes ont une nouvelle » chair, & que Dieu veuille les punir » du mal qu'ils auront commis, ne pour-» ront-ils pas dire qu'ils n'ont point une » chair avec laquelle ils aient pu visiter

## 36 Hist. Livtéraire

» les pauvres, faire des aumônes & au» tres bonnes œuvres? A qui donc s'en
» prendra-t-il? Il en sera de même des
» récompenses: à qui seront-elles appli» quées? Réponds, docteur hérétique?
» Il n'y a point d'avocat assez subtil pour
» te tirer d'un si mauvais pas. «

Avouons que le docteur catholique se montre un peu trop charnel dans ses argumens. C'est toujours la chair à récompenser, la chair à punir. On diroit que le mérite est à la chair, que le sentiment est à la chair; que Dieu ne pourroit appliquer sa justice aux ames seules. Les manichéens étoient dans l'erreur, en admettant une sorte de métempsycole, en faisant passer les ames dans d'autres corps que les premiers qu'elles animoient. Mais si Dieu l'avoit ordonné ainsi, il est évident que le crime pourroit être puni & la vertu récompensée. Ce système venoit de l'Asse où il a été sort commun.

Dieu vous doit punir dans l'enfer plus encore que les démons, puisque » vous les faites adorer comme Dieux » même, maudits hérétiques, qui en-= traînez tant d'hommes & de femmes à » remier la foi, leur baptême & Dieu ; » qui lui refusez le pouvoir de sauver » les hommes, & la création de tous les » ètres existans dans l'univers. Il n'y a » point de péché égal à celui de l'héré-» sie. Aussi les freres Prêcheurs n'ont-ils: » cessé de déclamer contre eux , nom plus que le favant Hugues Arnaudi » qu'ils ont décapité; (inquisiteur domi-» nicain, que ses violences avoient ren-• du odieux : D. Vaissete l'appelle Guis-» laume;) & auquel a voulu ressembler » frere B. de Caux. Ce n'est pas que » ces saints personnages n'eussent promis » une entière absolution à ceux qui, » bien confessés, renonceroient de bonne » foi à l'erreur . & reviendroient dans la » véritable religion au moyen de quel-

# 78 Hrst. Litterarke

» que légère pénitence. Si on les blâmes » de s'être facrifiés pour les autres, je » répondrai qu'ils y ont été engagés par » le pape, qui les a amplement dédom-» magés; ( par des indulgences, fans » doute.)

» J'ai tiré tous ces argumens de l'his
» toire, pour garantir les croyans de
» l'erreur, & remettre les mécréans dans

» la bonne voie; & non par aucune vue
» de complaire aux freres Mineurs, ni

» aux freres Prêcheurs, «

Ces religieux exerçoient de concert l'inquisition. L'histoire du tems prouve-qu'ils regardoient l'hérésie comme le plus énorme des crimes, puisqu'ils le faisoient punir par le plus cruel des supplices. Mais elle auroit dû apprendre aux missionnaires que ce n'étoit pas le meilleur argument pour convertir les hérétiques; car les slammes où l'on jetoit les uns allumoient l'enthousiasme des autres.

adonc, hérétique, tu parjures la parole

Cvin

» que ton parrain donna en ton nom 1.

» tu démens le chrême que tu reçus, &

≠ tu admets un autre baptême. «

» Maudit soit celui qui imagina d'en-

» remettre l'administration à de vils

paylans qui ne savent ce que c'est, qui

» viennent de garder les bestiaux, &

• dont toute la science est de labourer-

» la terre & de dire des impiétés! Ils n'y

» emploient ni eau, ni chrême, ni en-

» cens. Ce n'est pas ainsi que furent

» baptilées madame Sainte-Foi, ni fainte

➤ Catherine, ni sainte Agnès, ni sainte

Cattlefine, in fainte Agnes, in fainte

» Cécile patrone des Albigeois, (de

» l'église métropolitaine d'Albi;) & tant

\* de saints martyrs & de saintes qui sont

nous les jours des miracles. Quiconque

» ne croit point tout cela, ne doit pas:

» être plaint s'il est sais & brûlé: «

Effectivement le dominicain raisonne fi mal, que le feu devoit seul fermer la bouche à ses adversaires.

» Quoiqu'il y ait trois ou cinq catho-

b liques contre un hérétique, tout le: » monde auroit été perverti, sans le secours » des freres Précheurs, que Dieu a en-» voyés ici pour empêcher que la foi: » ne fût détruite, faute d'habiles gens. » Le peuple foible & ignorant n'auroir » pas donné dans les erreurs des héréti-» ques & des Vaudois, s'il avoir eu de - bons pasteurs. Mais ne sachant ni-lireni écrire, il a été facile de le tourner-» du côté qu'on a voulu, dès qu'il n'y » avoit personne pour le retenir dans la-» bonne voie. Ces milérables qu'on a > trompés sont vraiment dignes d'indul-» gence, & de la miséricorde de celui-» qui l'applique où il lui plaît, moyen-» nant une pénitence proportionnée aux-» fautes. « (Ces misérables n'en étoientpas moins brûlés, s'ils persistoient dans: leur croyance.)

» Le repentir du péché & les plenrs » qu'il fait répandre sont le vrai moyen » d'obtenir grâce. Mais on pleure ses

» péchés de deux façons. Il y a des larsemes qui ne tombent que sur la perte des biens temporels, non sur la perte de l'ame, & qui ne détruisent point la volonté de mal faire. Il y en a d'austres qui partent du cœur, d'un regres fincère d'avoir manqué à Dieu & passé par sa vie sans le servir. Celles là sont très pessiones pour le salut, & très-agréa bles à Dieu, suivant ces paroles, In quâcumque die invocavero te, sec.

Je t'ai par huit fois convaincu d'erreur & de mensonge, hérétique obstiné. Mais toutes les autorités des apôtres & des prophètes ne gagnent rien.
% je perds mon tems avec toi. Si elles
n'ont pu te réduire, en voici une neuvième qui te force à retourner vers
Dieu que tu as méconnu. Où as-tutrouvé dans l'écriture, & qui t'a appris
que ton ame soit venue de ceux qui
tombèrent du ciel sur la terre, & surent
neuf jours à faire le chemin? Nons sa-

# DES TROUBADOURS. 63

5-vons ce qu'ils sont devenus; & comment peux-tu dire qu'ils retournerons » dans la gloire d'où ils sont sortis à » L'ange Lucifer les entraîna dans l'abî--» me, par l'orgueil qu'il eut de s'égaler » à Dieu, qui le découvrir sur le champ? » Ces anges beaux & lumineux devin-= rent hideux & noirs: ils n'auront jamais de salut mi de grâce. En effet, na: - seroit-ce pas une criante injustice, que » les hommes qui sont venus après eux ,... » étant morts, fussent dépouillés des » joies du paradis, & qu'elles fussent » accordées à ces démons qui les ont » perdues par leur faure? D'ailleurs, » quelle apparence que mon ame ait été » celle d'un de ces démons, renversés du: » haut des cieux, il y a bien cinq mille: ans; puisque je n'en ai pas soixante &: » dix; que je ne me-ressouviens d'aueunes des choses que j'avois vues ou fai-» tes, ni fi j'ai mérité ou démérité envers. Dien ? C'est ce que je ne puis jamais:

» croire..... & j'aimerois mieux t'avoir traîné & pendu, que d'ajouter foii
à tes impostures.

» Dis-moi encore, dans quelle école » t'a-t-on enseigné que l'ame de l'hom-- me, quand elle a quitté son corps, va » se placer dans un bœuf, un âne, un » bélier, un cochon, une poule, out so dans le premier animal qu'elle voit ; » passant des uns aux autres, jusqu'à ce-» qu'elle reprenne un autre corps d'hom-» me ou de femme; & qu'elle y fait une » longue pénitence, en attendant le jour » du jugement où elle doit recouvrer sa: » première gloire ? Voilà cependant ces m que tu fais entendre à l'homme que tu: » séduis, & que tu ôtes à Dieu pour le: » donner au diable; & c'est ainsi que tu: » lui fais espérer le salut. Tout pays,. » toute terre où ta perfide doctrine a été: » semée & répandue, devroit être en-» gloutie. Si tu avois la foi & la religion: . de B. de Montaigu, de R. de Villar,

b ou de B. Pagat, (apparemment Albib geois convertis;) tu te serois confessé.

a george convertis, it is the terrors contents

» Mais si tu ne le fais au plus tôt, le seu.

= est déjà allumé, on te proclame à son

» de trompe par la ville, & le peuple

» s'assemble pour te voir brûler. «

L'ancienne doctrine des Indiens avoit donc pénétré dans nos provinces méridionales; phénomène très-digne d'observation. Le fond de certe doctrine est que les esprits, appellés démons parmi nous, ayant désobéi au créateur, ontété condamnés à vivre dans des corps mortels; qu'ils y subissent des transmigrations différentes; & qu'après avoiz expié leurs crimes, ils doivent se rejoindre à l'Esprit suprême; qu'ainfi l'ame de l'homme, immortelle par sa nature, sera punie ou récompensée selon ses œuvres. En réfutant une absurdité, le missionnaire en débite une autre plus extravagante; il donne un corps aux démons: il suppose que les démons ont mis neuf

#### 66 Hist. Littéraire

jours à tomber du ciel sur la terre. Cértoit apparemment quelqu'une de ces traditions fabuleuses, dont la crédulité n'a cessé de faire usage, jusqu'à ce que le ridicule en soit devenu sensible aux plus ignorans.

Cette controverse est suivie de la conversion de l'hérétique. Izam le fait parler lui-même, & lui met dans la bouche des aveux fort singuliers; mais il est assezsimple pour donner à entendre clairemenr, dès la première phrase, que les menaces ont produit beaucoup plus d'esset que les raisons.

» Izarn, (répond le converti,) assu» rez-moi & faires-moi donner parele
» que je ne serai pas brûlé, ni ensermé,
» ni maltrairé. Je me soumers à toutes
» les autres peines qu'il vous plaira. Si
» je puis compter que vous ne m'aban» donnerez point, que vous ménagerez
» mon honneur, & ne me serez aucune
» violence; je vous révélerai tout les

be lecret de nos croyans. Car, quoi que

Bérit & Parazols aient pu découvrir,

(c'étoient sans doute des émissaires de

l'inquisition,) ils ne savent pas la

dixième partie des choses, concernant

les hérétiques dont ils ont fait des

enquêtes. Mais je vous demande le

plus grand secret; si je vous croyois

capable de me tromper, je ne me con

fesserois ni à vous ni à aucun autre

frere Prêcheur; & je vous en dirai la

raison.

Depuis que l'on me fit évêque, j'ai de mes mains, que vous voyez, fauvé pour le moins cinq cents hommes. Si je les quitte, c'est autant d'hommes perdus, & livrés aux diables & aux peines de l'enser, Que seroit-ce de moi, si je viens par malheur à rencontrer quelqu'un de leurs amis, & que vous ne me donniez point asyle? Je persidrois la dignité où je suis élevé, & je deviendrois l'objet du mépris de toute

notre cour, (du consistoire des Albipeois.) Mais puisque je me suis rendu
ici sur la foi d'un faus-conduit, je veux
ètre libre, & que vous me donniez
toutes mes suretés. «

On voit que l'hérétique est un des principaux ministres de la secte. Les Albigeois distinguoient leurs ministres en deux classes, les fils majeurs ou évêques. & les fils mineurs ou diacres. Cet évêque veut dissimuler sa conversion à ses profélytes: autrement, il craindroit nonseulement pour sa personne, mais pour leur salut, parce qu'il se propose de les convertir. C'est le sens le plus vraisemblable du discours que lui prête le dominicain; quoiqu'il y ait alors une contradiction, à lui faire dire qu'il a sauvé les cinq cents hommes pour lesquels il craint l'enfer. Il en faut passer bien d'autres à cet auteur, dont les raisonnemens sont la plupart au rebours de la raison, Suivons l'Albigeois.

\* Il est bon que vous sachiez d'abord. » que ce n'est ni la faim, ni la soif, ni » l'indigence qui m'ont forcé à venir; » qu'on nous défend expressément d'o-» béir à la citation & de comparoître, » comme d'autres qui n'ont pas été bien » traités, ni de consentir à aucune con-» férence, sans avoir exigé une parole » solennelle, que si quelqu'un prend un » hérétique, en quelque lieu que ce soit, » il le rendra à sa cour en cas qu'il » veuille être mis en liberté. Ce qui vous » étonnera davantage, c'est que nos meilleurs amis & nos plus familiers » se sont tournés contre nous. Ils nous » abordent d'un air d'amitié pour nous • surprendre; puis ils nous arrêtent & » nous chargent de chaînes, espérant » racheter par là leurs péchés, & obtenir » leur salut en nous perdant. Je suis » venu à votre cour (de l'Inquisition), » sans y être contraint, & de bonne gra-» ce. Vous verrez que j'ai plus d'incli-

» nation pour vous que vous ne pen-» sez, quand vous saurez la vie déli-» cieuse que je menois. Je vais vous en » faire le récit, si cela ne vous ennuie » point «

C'est de la meilleure foi du monde que notre poëte dévoile les délations & les perfidies, auxquelles ces malheureux Albigeois étoient sans cesse exposés. Il ne se doute pas qu'elles puissent rendre odieuse l'Inquisition, qui les commandoit, qui les récompensoit. Il s'imagine au contraire, sans doute, qu'elles édifieront les partisans de la bonne cause, & rameneront ceux de l'hérésie. Tant on s'aveugloit alors par le faux zèle. La peinture suivante de la vie des hérétiques, de leurs ministres en particulier, nous paroît un peu suspecte de partialité. Des fanatiques, tels que ceux-là, sous le poids de la persécution, eurent toujours en général des mœurs rigides; & l'on sait combien les préjugés

populaires leur ont toujours attribué d'infamies. Du reste il ne seroit pas étonnant qu'un prêtre corrompu profitât

de la crédulité de son troupeau.

» J'ai un grand nombre d'amis ailés » & riches, dont il n'y en a pas un qui » ne s'estime heureux de me donner tout » l'argent que je désire. Aussi ai-je tout » le bien & tous les dépôts des gens de » notre religion, qui sont tous à leur » aise. ( Izarn les représentoit plus haut = comme de vils paysans; & les Vaudois » affectoient la pauvreté.) J'ai grande - quantité d'habits, de chemises, de » chausses, de draps bien lessivés & bien » blancs, de couvertures, beaucoup de » napes & de serviettes pour mes amis, = quand je leur donne à manger. Je fais » bonne chère; souvent je mange des mets exquis, des sauces de girose & se de bonnes pâtisseries. Poisson vaut » bien mauvaise viande; bonne eau de e girofle vaut bien vin de buffet ; pain

bluté vaut bien miche de cloître. (Les
Albigeois ne mangeoient point de
viande, & ne buvoient point de vin.
Il est évident que le troubadour envenime ici les choses.)

- Tandis que vous autres, vous pal-• sez les nuits au vent & à la pluie, & » que vous revenez bien mouillés, je » suis bien à couvert & bien en repos » avec mes confreres, à boire quand il » me plaît, & à faire tout ce qui me me convient soit avec mon cousin ou avec » ma cousine. Car je suis le maître de » m'en donner après cela toutes les ab-» folutions que je veux; & il n'y a point » de péché avec lequel je ne me sauve » ou par moi-même, ou par le premier » diacre que je trouverai. Telle est - l'heureuse vie que je mène. Si j'y re-» nonce en avouaut qu'elle est crimi-» nelle, pour embrasser la foi de Rome. » fachez-m'en gré, & traitez-moi com+ me un homme d'honneur.

Izarn

Izarn oublie donc ce qu'il a dit; que ces prédicans alloient prêcher au fond des bois, au milieu des bronsfailles, toujours menacés du supplice le plus affreux. Avec cela peut-on mener une vie si délicieuse? Mais il falloit relever par le contraste le plus frappant l'austérité des misfionnaires.

- Ermengaud de Figueiras fut mon » pere. J'aurois pu remplir les fonctions » de chevalier. si ma fortune me l'eût » permis. Mais si je ne suis pas bien armé » pour le service du monde, je veux » l'être pour le service de Dieu. Aidez-» moi de vos conseils, Izarn, vous qui » avez le talent de faire des vers & des - romans; & qui, bien plus savant en-» core que personne, m'avez poussé à » bout, d'une manière si triomphante. » par vos neuf questions. Je crois fermement tout ce que vous m'avez prê-» ché. Je suis prêt à en croire davanp tage, fi vous avez d'auffi bonnes auto-Tome II.

» rités que celles que j'ai entendues. Je » veux être baptilé, pleinement con-» vaincu de la religion que vous m'avez » enseignée, vous & frere Ferrier, au-» quel fut donné le pouvoir de lier & » de délier quelque péché que ce soit d'hérétique. Et si on vous demande - » qui est ce nouveau baptisé, vous pouvez dire: Cest Sicard de Figueiras. ⇒ qui a abjuré ses erreurs, & qui, au= rant il a été ennemi de l'église romaine, autant il deviendra le persécuteur des hérétiques & des infidelles, sans » avoir ni paix ni trève avec eux. Si jamais j'eus des complaisances pour Pierre Capella & les chefs de son partis fi sie sus ami & camarade de Jean de 4 Coler, je serai désormais leur ennemi » déclaré, à moins qu'ils ne se conver-» tissent avant le mois de février: je les » ferai tous prendre par nos écuyers & » archers. Bérite, P. Razols & Ricard le Fortier, (apparemment émissaires de

l'Inquisition,) sauront bien les chemins détournés, les enclos, les cavernes, les paysages, les sentiers & les caves où ils cachent leur argent. Il ne sera pas besoin que vous y soyez, ni vous ni frere Ferrier, s'ils ne se convertissent pas à la vue de nos messagers. «

Voilà un étrange tableau, où la maladresse du peintre est surtout remarquable. D'une part, ce missionnaire orgueilleux se fait donner par son prosélyte, c'est-à-dire, se donne lui-même les plus ridicules louanges, jusqu'à vanter nonseulement sa prodigieuse science, & la force invincible de ses démonstrations; mais son talent de faire des vers & des romans. D'autre part, il transforme toutà-coup son Albigeois en persécuteur, qui ne voit rien, à son exemple, de plus faint ni de plus agréable à Dieu, que de trahir, de piller, & de brûler sans miséricorde, ceux qu'il falloit plaindre & éclairer. Cette pièce du moins est une

peinture naïve des préjugés & des mœurs du tems.

Izarn la termine, en difant au converti:

» Sicard, je te souhaite la bénédic-» tion de Dieu, qui fans le secours de » personne, forma le ciel, la terre, le » soleil & la lune. Qu'il te fasse la grace » d'être du nombre de ces bons ouvriers » que Dieu employa dans sa vigne, & » qui, quoique appelés les derniers, » eurent autant que les premiers. C'est » ce qu'infailliblement tu obtiendras, si » tụ veux être aussi attaché à la foi que » tu l'as été au mensonge. Mais on se » défie toujours des pénitens que la » crainte a fait convertir, (belle converso sion en effet!) surrout quand ils ont été » chefs de parti; & il faut une puissante » médecine pour évacuer tout le venin » dont ils étoient infectés. Sicard, il faut » que, sans perdre de tems, tu fasses p voir par tes œuvres la sincérité de ta

# DES TROUBADOURS.

conversion: c'est-à-dire, que tu sois plein d'ardeur à poursuivre l'hérésie.

Si tu montres un zèle ardent & ferme, tel que je le demande, pour la foi de Jésus-Christ, que sontient frere Ferrier, tu recevras une grande récompense, ceste que promet Dieu à ceux qui persévéreront toujours à faire de bonnes œuvres, & à sousstri pour lui de fréquentes persécutions. Il leur donnera les joies du paradis, ainsi que le pape nous en assure, & que saint Mathieu l'évangésiste l'a dit le premier: Beatie qui persécutionem, & c. «

Nous verrons parmi les froubadours un Guillaume de Figueira, de la même famille vraisemblablement que le ministre Albigeois, & dont les pièces renserment des invectives contre l'église romaine. Ce nom connu donne lieu de croire que le poème d'Izarn n'est point une pure faction, que ce dominicain avoit réellement triomphé à sa maniere du ministre

Figueiras, qu'il écrivit pour célébrer fon triomphe, & pour enseigner l'art de convertir les hérétiques. Il fait parler l'Albigeois comme il veut, dans la vue de rendre la secte odieuse & méprisable; mais on ne peut guère douter qu'il ne parle lui même, comme il avoit coutume de faire dans les controverses.



#### XLVIII

### SORDEL.

SORDEL, un des troubadours qui a composé de meilleures pièces, & en plus grand nombre, étoit de Gaïto dans le Mantouan, fils d'un chevalier sans fortune. Son goût pour la poësse provençale se manifesta presque dès l'enfance. Après avoir appris des chansons, il en fit bientôt lui-même. Le comte de Saine-Boniface (près de Vérone) dont il fréquenta la cour, fut pour lui un Mécent généreux. Mais Sordel le paya d'ingratitude. Il devint amoureux de sa femme. & s'en fit aimer. Une brouillerie survenue entre le comte & ses beaux-freres etrira de mauvais traitemens à la comtesse. Les freres de cette dame engagerent le troubadour à l'enlever. Il le fit : il vint demeurer avec eux, & v vécuz D iv

# To Hist. LITTERAIRE

agréablement. Ayant passé depuis en Provence, il y sur honoré par la no-blesse, surtout par le comte & la comtesse de Provence, qui lui donnèrent un château, & lui sirent épouser une semme de condition.

C'est tout ce que nos manuscrits nous apprennent de Sordel. Selon Agnelli & Platina, historiens de Mantoue, il étoit de la maison des vicomtes de cette ville, waillant en faits d'armes, fameux dans les joutes & les tournois; il inspira de l'amour à Béatrix, fille d'Eccelin de Romano, seigneur de la marche Trévisane; il l'épousa: il gouverna Mantoue en qualité de Podesta & de capitaine général; & quoique gendre du tyran Eccelin, il lui sur toujours opposé, parce qu'il aismoit beaucoup la justice.

On trouve ces faits cités par Crescimbéni, qui prétend que Sordel sut seigneur de Gaïto. Mais ne pouvant les appliquer à notre poëte, nous présumons qu'ils DES TROUBADOURS. 81' regardent un guerrier de même nom, & peut être de famille différente.

Parmi les ouvrages de Sordel, au nombre de trente-quatre, il y a une quinzaine de chansons galantes, quoique Nostradamus dise que toutes ses pièces ne roulent que sur des sujets de philosophie. En voici deux pleines de sentiment, & qui paroissent dignes d'un meilleur siècle.

#### PREMIÈRE CHANSON.

» Hélas! à quoi mes yeux me servent ils, » puisqu'ils ne voient pas celle que je » désire, maintenant que la saison se re-» nouvelle, & que la nature se pare de » steurs? Mais la reine des graces sou-» haite que j'oublie mes peines pour » chanter; elle m'y invite. Je chanterai » donc, en mourant d'amour. J'aime » tant & de si bonne soi! & cependant » je vois peu celle que j'adore. Hélas! à » quoi mes yeux me servent-ils?

» Quoique Amour me rourmente &

# 8.2 Hist. Littéraire

me tue, je n'en murmure point; cat je meurs pour la plus belle des dames.

Je prends en bien tout le mal que j'endure, pourvu qu'elle le sache & l'amprée, pourvu que je puisse espérer en la merci. Quelque affliction qui me déchire, elle n'entend de moi aucune plainte. Hélas! à quoi mes yeux me fervent-ils?

» Je suis mort, si elle ne daigne m'accorder son amour. Où irois-je, où
pourrois-je demeurer, si elle veut m'éloigner d'elle? Il n'en est point d'autre
par qui je voulusse être retenu. Et loin
de pouvoir l'oublier, amour sans cesse
me la fait aimer davantage. Hélas! d
quoi mes yeux me servent-ils?

» Hél pourquoi me traiteroit-elle avec » rigueur? Elle sait bien que je me plais » à publier ses louanges. Plus amour me » sait souffrir, & plus je l'aime. Maî-» tresse de ma vie & de ma mort, elle » ne me verra point lui résister, quoipu'elle me fasse mourir tout vivant.

Hélas! à quoi mes yeux me servent-ils?

» Je prie, en chantant, ma douce, » amie de ne pas vouloir me tuer sans praison. Quand je serai mort, elle re
» connoîtra sa saute & s'en repentira, » Encore aimerois-je mieux mourir, que 
» de vivre sans consolation. L'amant 
» est pis que s'il étois mort, quand il 
» ne voir point celle qu'il aime si ardem
» ment. Hélas ! de quoi mes yeux me ser
» vent-ils ? «

Voilà ce qui s'appelle, dans le langage de Boileau, mourir par métaphore. Mais les fadeurs de la galanterie moderne pouvoient être en ce tems le langage de la passion, auquel commençoir à se mêler une tournure de bel esprit.

SECONDE CHANSON.

» Il me plaît de faire une jolie chan-» fon, dont les paroles soient faciles & » l'aiz gai. Car la meilleure dame qu'on » puille choisir, & à qui je me donne

D vj

» tout entier, n'aime point les chansons » trop relevées & trop savantes. Puis-» qu'elle ne les aime point, je ferai désor-» mais des chansons faciles à chanter, » agréables à entendre, & dont le sens » sera clair pour qui en saura aperce-» voir les finesses.

» Elle sur joliment me dérober mon » tendre cœur, au premier instant que » j'envisageai sa belle figure. Un doux » regard amoureux, que ses yeux me » lancèrent à la dérobée, fraya le che» » min à l'amour, pour passer à travers » mes yeux au sond de mon cœur. Elle » l'enleva ainsi, elle s'en rendit maî— » tresse; & quelque part qu'elle soit, it » est toujours avec elle.

» Ah! qu'elle sur alors me regarder » tendrement; si le regard des yeux, » dont elle fair un si agréable usage, ne » m'a point trompé! Mais elle semble le » démentir par ses discours. Non, j'en » croirai plutôt ses regards. On est souso vent obligé de ne point parler comme

» on pense. Mais les yeux n'ont pas les

» pouvoir de feindre. Les regards tendres:

ne partent que du cœur.

Aimant une dame qu'aucune n'égalemen mérite, j'aime mieux la servir sans récompense, que de m'attacher à une autre qui m'accorderoit ses saveurs.

La servir sans récompense! j'ai tort de le dire. Rien n'est gratuit, pour qui restre de tout son cœur une dame pleine d'honneur & de vertu. Le plaisir de la rervir me tient sieu de récompense. Je ne demande rien de plus. Mais si else m'accordoit au-delà, je le prendrois bien. «

A ce langage, on prendroit Sordel pour un amant passionné. Cependant il étoit homme à bonnes sortunes, par conséquent libertin & insidelle. Il va même jusqu'à s'en faire gloire dans une chanson; & rien ne prouve mieux combient faut, en général, se désier du pur

amour tant célébré par les romanciers & les poëtes.

» Tout le monde me fait la guerre » fur mes amours, & fur les dames que ≈j'ai; les uns, par envie; les autres, » parce que je débauche leurs parentes. » On me conseille de changer; on me » peint les périls à quoi je m'expose. \* Mais je ne crains rien; & je vis joyeux, » sans m'embarrasser de la mauvaise humeur d'autrui. Qu'ils soient jaloux de » moi, cela n'est pas étonnant. J'en sais » tant en amour, qu'il n'est point de » dame si vertueuse, qui puisse se désen-» dre de mes douces perfécutions. Les » maris ont bien raison de s'affliger, » quand leurs femmes me reçoivent chez: selles. Peu m'importe leur chagrin, & » la haine qu'ils me portent; pourvu que » je prenne mes plaisirs. Je suis tellement. -- doué par les fées, qu'il faut que j'obbitienne en amour tout ce que je: souhaire. Ainsi leur haine & leurs cris the

≈ dames. «

Quelle idée cette pièce donne & des dames & du troubadour! Mais fi les femmes se laissoient aisément séduire, les aventuriers, sans doute, n'étoient pas moins impudens qu'aujourd'hui à exagérer leurs prouesses.

On a vu dans l'article de Blacas le firvente curieux que Sordel fit sur sa mort. Il nous reste à rendre compte de quelques autres sirventes, où son génie satirique n'épargne pas les injures, surtout contre un poète qui prenoit des airs d'importance, & dont les traits semblent désigner Pierre Vidal.

Il est peint d'abord comme un home me de grande taille & de petit cœur; que le seigneur Barral (de Baux, viscomte de Marseille,) & ensuire le comte de Provence chasserent de chez: eux; dont les Templiers & les Hospitaliers pour point voulu, parce qu'il ne faux

#### 68 HIST LIPTERATRE

parmi eux ni lâche ni déloyal; enfint; c'est un traître, un mécréant, un homune faux envers son seigneur.

Un autre sirvente met les derniers traits au tableau:

Le fou qui mérite d'être démasqué,

à cause du soin avec lequel il se farde,

s'est reconnu au portrait que j'ai fait

de lui. Il a retrouvé dans mon sir
vente tous les vices dont il se sent

chargé...... Pourquoi m'accuse-t-il

d'imposture? Je ne déroberois pas

même à un chat ce qui lui appartien-

» droit; tant je suis juste & loyal.

» Lui qui ne porta & ne reçut jamais

» un seul coup, ne peut se vanter de

» ses beaux faits. Il ne prend point les

» armes qu'il ne tremble; & l'on ne vit

» jamais poltron de sa sorte. Il a grand

» tort de m'appeler jongleur. Ce nom lui

» convient, à sui qui marche à la suite

» des autres, tandis que les autres se

» mettent à ma suite. Il reçoit & ne

\* donne jamais: je donne & ne reçois » rien. Il se livre au premier qui veut le » payer: je me prends rien dont on puisse » me faire reproche. Je vis de mes ren-» tes, & ne veux recevoir de person-» ne.... (Quelle différence on mettoit entre un simple jongleur & un véritable troubadour!)

» Je ne sais à quoi sert tout son fard, » toute sa parure, ni pourquoi il se com-» plast à se mirer. Il croit que toutes les » semmes sont amoureuses de lui; mais » aucune semme honnête pourroit-elle » aimer ce vil personnage?

» Au lieu de haubert, il a une che» mise à réseau; au lieu de cheval, un » palesroi qui va l'amble; au lieu de » casque, un chaperon fraisé; au lieu » d'écu, un manteau. On peut bien ac» cuser l'amour de trahison, si pour tout » cela il gagne l'amour d'une seule sem» me.....

» Le vaillant comre de Toulouse lui

⇒ a fait l'honneur qu'il méritoit, en le ⇒ renvoyant à Marseille, pour avoir aban-⇒ donné son seigneur & trahi ses ser-⇒ mens. «

Il dit ailleurs, sans doute sur le même personnage:

si je rencontre ce galant qui tient » de mauvais propos, qu'il évite bien » mon passage: car je ferai prendre le = noir (le deuil) à sa femme. On le connoît pour menteur, lâche, fourbe, » méchant, fanfaron, hypocrite, faisant » le doucereux, & ne valant pas un » denier; aussi grossier dans ses discours • que mince dans ses actions; méprisé » enfin des honnêtes gens. Qu'on ne me regarde point comme un bravache, si » j'en parle ainsi. Je justifierai mes me-» naces. Si j'attrape ce mauvais discoureur, tout l'or de Montpellier ne le ⇒ garantira pas de mes coups ; en eût-il » autant de marcs qu'il y a de cailloux à a la Crau (plaine pierreuse près d'Arles. )

Toute femme qui lui feroit de beaux semblans, ou lui promettroit quoi que ce fût, se couvriroit d'opprobre, & se montreroit incapable d'aimer un galant homme.

Ces grossiéretés peignent les mœurs du tems. Il falloit bien, en cas de querelle, que les auteurs en vinssent aux injures, comme les guerriers aux mains.
Aujourd'hui la raison & la politesse enseignent de meilleures méthodes; mais les passions n'aveuglent-elles pas toujours? & combien de satires modernes, qui déshonoreront leurs auteurs, surtout ceux dont la brutale méchanceté se déchaîne contre le mérite!

Les princes croilés, sous prétexte de l'hérésie des Albigeois, pour dépouiller Raimond VI comte de Toulouse, méritoient certainement des traits de satire. Il y a un sirvente de Sordel contre eux; mauvaise pièce, puisqu'elle n'offre rien d'intéressant, Dans un autre sirvente, i

#### 32 Hist. Litteraire

exhorte les princes à ne pas souffris qu'on les insulte & qu'on enleve leurs états; il loue le roi d'Aragon d'avoir recouvré Milhaud : il félicite le comte de Toulouse (Raimond VII), d'avoir obtenu de l'église le pardon de ses péchés. On fair combien peu gagna ce prince à une absolution demandée par politique & accordée par intérêt. Il la reçut en 1228. Quant à l'article de Milhaud, l'histoire nous apprend que Pierre II, roi d'Aragon, avoit engagé cette ville au comte de Toulouse; que les légats du pape s'en saissrent pendant la guerre des Albigeois; & que le roit Jacques se donna des mouvemens en 1223 pour la recouvrer.

Deux rensons de Sordes méritent de trouver place ici. La premiere, dont il est interlocuteur avec Montan, roule sur sa mauvaise soi des princes, qui devroient être si religieux observateurs de leur parole.

#### SORDEL.

De suis étonné comment un prince peut dire le bien, & ne le pas faire. Si les actions ne précedent les discours, il faut mieux ne point parler. De suis également surpris qu'on promette sans intention de tenir parole; c'est ajouter le mensonge à la tromperie. 

«

#### MONTAN.

» Pour moi, je ne m'étonne pas de » voir la tromperie règner parmi les mé-» chans princes. Il leur en coûte tant » pour se faire honneur, & pour don-» ner, que jamais leur cœur ne peut » être d'accord avec leur bouche. Ils » croient pouvoir se disculper par de » beaux mensonges; mais ils font par-là » autant de tort à leur jugement qu'à » leur cœur. «

### SORDEL

» Dans quelque état que l'on soit, la véritable maxime sur toujours de ne

» promettre que ce qu'on peut tenir; » car promettre facilement est une légé-» reté peu honorable, & ne pas tenir » sa promesse est un procédé déshono-» rant. « Il a raison sans doute; mais peu importe le déshonneur à qui brave les jugemens des ames honnêtes.

La feconde tenson, entre Sordel & Bertrand d'Alamanon, roule sus la chevalerie & l'amour.

#### SORDEL.

» S'il vous falloit perdre la joie des » dames & des amies, que vous avez » jamais eues & que vous avez; ou sa-» crisier l'honneur que vous avez acquis » & acquerrez par la chevalerie, à la » dame que vous aimez le mieux: lequel » des deux choissriez-vous? «

#### BERTRAND.

» J'ai été si long-tems resusé des da-» mes que j'aimois, & en ai reçu si peu » de biens, que je présere la gloire » acquise par la chevalerie. Je vous laisse ⇒ la folie d'amour, où il n'y a jamais de ⇒ jouissance: car plus on en obtient, & ⇒ moins il en reste; au lieu que dans la ⇒ voie des armes, il y a toujours nou-⇒ vestes conquêtes à faire, nouvelle gloi-

re à acquerir. ∝

#### SORDEL.

» Il n'est point de gloire sans amour.

» Mauvais parti, d'abandonner la joie &

» la galanterie pour gagner des coups.

» soussir la faim, le froid & le chaud.

» Je vous cede volontiers ces avanta
» ges, pour les souveraines joies d'a
» mour que j'attends. «

#### BERTRAND

Et comment oserez-vous paroitre devant votre amie, si vous n'osez prendre les armes pour combattre?

Il n'y a point de vrai plaisir sans la vaillance. C'est elle qui éleve aux plus parands honneurs; mais les solles joies d'amour entraînent l'avilissement & la chute de ceux qu'elles séduisent.

#### SORDEL.

» Pourvu que je sois brave aux yeux » de celle que j'aime, que m'importe » d'être méprisé des autres. Je vivrai » joyeux avec elle, & ne veux point » d'autre sélicité. Vous irez tout abattre, » tandis que j'irois embrasser ma mie; » & si vous avez l'estime des grands sei-» gneurs François, j'aurai de doux bai-» sers qui valent mieux que les plus beaux » coups de lance. «

#### BERTRAND.

Ami Sordel, vorre amour est fondé

fur la tromperie. Je ne voudrois pas

avoir conquis celle que j'aime d'un

amour sincère, par une opinion que

je ne mériterois point. Un bien si mal

acquis seroit mon malheur. Je vous

laisse les tromperies d'amour : je ne

veux que l'honneur des armes. Vous

faites une grande sorise de mettre en

balance un bonheur faux avec une joie

légitimement acquise. «

Dans

#### DES TROUBADOURS. 97

Dans ce siècle d'héroisme, il y avoit donc des esclaves de la volupté, qui se faisoient un système de sacrisser la gloire aux plaisirs? La morale que débite Bertrand, étoit du moins celle des gens d'honneur; & l'amour, aux yeux mêmes des semmes, devoit être le prix du courage. Mais cette morale ne pouvoit bien se pratiquer qu'avec des mœurs pures. Et comment les mœurs auroient-elles résisté aux séductions de la galanterie, puisqu'elles s'étoient corrompues autre-fois au sein de Lacédémone?

Une dernière pièce de Sordel prouve encore que les reproches de lâcheté, dont il accabloit Vidal, pouvoient retomber sur lui-même. Il prie le comte (son seigneur) de ne point le mener à la croisade, parce qu'il ne sauroit se résoudre à passer la mer, quelque cas qu'il fasse de l'amour de Dieu qui transporte ce seigneur, & du désir de mériter par ce voyage le pardon de ses péchés.

Tome II.

» Seigneur comte, vous ne devez
» point exiger que j'aille chercher la
» mort. Si vous voulez un marin bien
» expert, emmenez Bertrand d'Alama» non, qui connoît les meilleurs vents,
» & ne demande pas mieux que de vous
» suivre.... Par la mer tout le monde
» gagne son salut. Mais moi, je ne suis
» point pressé de me sauver; je veux
» arriver le plus tard qu'il sera possible à
» la vie éternelle; ainsi je ne m'embar» querai de ma vie. « L'aveu est naïs.
Ne pouvoit-on pas en saire un crime,
même à un poëte?

Il s'agit de la première croisade de S. Louis. Son frere Charles d'Anjou, comte de Provence, l'y accompagna & vouloit apparemment y mener Sordel, dont il aimoit la société ou le talent. Peu de troubadours, en esset, l'ont égalé dans les diverses parties qui sont le poète.

#### XLIX.

# SAVARI DE MAULÉON.

Nos manuscrits sont de cet illustre poète, à-peu-près le même éloge que de Blacas, & rassemblent dans son portrait tout ce qui caractérisoit alors un homme accompli. C'est la plus grande courtoisie, le plus grand courage, la générosité la plus magnisque, la galanterie la plus parsaite, &c. On peut rabattre quelque chose de ces superlatifs, & avoir encore une haute idée du personnage.

SAVARI DE MAULEON fut un riche baron du Poitou, seigneur de Mauléon & de plusieurs siess; brave & galant chevalier; aimant les assemblées, les tournois, les divertissemens, & les vers. Un manuscrit porte que de ses belles actions, on composeroit un gros livre, si on vouloit. Un autre l'appelle

#### 700 Hist. Litteraire

Le maître des braves. Hugues de Saint-Cyr, auteur du second manuscrit, s'étend beaucoup sur ses aventures de galanterie, J'emprunte de lui la narration suivante, en conservant la naïveté du style, & ne retranchant que peu de paroles supersues.

Le chef de toute courtoisse, car Savari est encore désigné par ce nom. avoit aimé & servi long-tems une noble dame de Gascogne, appelée Guillemette de Benavias, femme de Pierre de Gavaret, seigneur de Langon & de Saint-Macaire; & je puis vous dire en vérité que, malgré les meilleurs faits qui furent jamais accomplis pour une dame, par folles promesses, beaux messages, présens & joyaux, il fut mal récompensé de celle-ci. Maintes fois elle le fit venir de Poitou en Gascogne, par mer & par terre; & quand il étoit arrivé, elle savoit bien le tromper par fausses raisons. pour se dispenser de lui accorder le plais

# fir d'amour. Mais lui, que la passion aveugloit, il ne s'apercevoit point qu'on le trompât. Cependant ses amis l'en avertirent; ils lui ouvrirent les yeux, & lui firent saire connoissance avec une autre

dame de Gascogne. C'étoit la comtesse de Mahaur de Montagnac, semme de Giraud de Manchac, jeune, belle, agréable, qui désiroit acquérir de l'estime, & vouloit voir Savari, pour tout le bien qu'elle en avoit entendu dire.

Savari l'ayant vue, elle lui plut tant que c'étoit merveille; en forte qu'il la pria d'amour. La dame touchée de son mérite le retint pour son chevalier, & lui assigna un jour pour recevoir d'elle tout ce qu'il désiroit. Il s'en alla fort joyeux, après avoir pris congé, & retourna en Poitou. Peu de tems se passa, sans que madame Guillemette de Benavias sut informée du fait, & du rendezvous qu'on avoit donné à Savari. D'a-

bord elle résolut de lui donner un sem-

blable rendez-vous pour le même jour. Et sachez vraiment que moi Hugues de Saint-Cyr, qui écris ceci, sus le messager qui portai les lettres.

Dans sa cour étoit le prévôt de Limoges, vaillant homme & bon trouveur. (troubadour.) Savari, en témoignage d'estime, lui conta l'histoire de ses deux amours, & ce que chacune des deux dames lui avoit écrit & promis. Ensuite il pria le prévôt de lui faire une question en vers, & de proposer dans une tenson auquel des deux rendez-vous il devoit donner la présérence. Le prévôt, qui ne nous est connu que par cet ouvrage, sit la tenson suivante.

#### LE PRÉVÔT.

» Un brave chevalier, ayant été reje-» té par une dame qu'il aima long-temps, » a porté des vœux vers une autre, dont » il a tellement gagné l'amitié qu'elle a » pris jour avec lui, pour lui accorder » tout ce qu'il pourroit désirer. La pre-

#### DES TROUBADOURS. YOU

> mière dame, informée de cela, promet.

» de faire pour lui le même jour tout ce

» qu'il avoit demandé. Je les suppose

» d'ailleurs d'un mérite parfaitement égal.

» Vers laquelle des deux ira-t-il? «

#### SAVARL

» L'amant sincère ne change jamais, » quelque semblant qu'il fasse d'adresser » ailleurs ses prières. Il ne peut se déta-» cher de l'objet qui a fixé son amour. » Ainsi il ira sans hésiter vers la dame » qu'il aima la première, & ne la soup-» connera point de vouloir le tromper. «

#### LE PRÉVÔT.

» En ce cas, le chevalier payera bien mal les bontés de la dame qui s'est » livrée à lui de si bonne grâce. Il seroit » insensé de ne point aller vers celle qui » lui donne une si grande preuve d'a-» mour. Il doit plutôt abandonner l'in-» grate qui ne voulut jamais rien faire » pour lui; & qui ne revient que parce » qu'elle meurt de jalousie, de voir

» qu'une autre rend la vie à celui qu'elle

- avoit fait mourir : car ce n'est pas

» qu'elle lui veuille du bien. «

#### SAVARI.

» Une dame qui s'enflamme fi vîte ne » fait point aimer, & manque de pru» dence autant que d'amour. Car les da» mes ne se rendent pas aux désirs des » hommes, qu'elles n'aient éprouvé leur » sincérité. Celle qu'amour n'a point liée » de ses étroits liens veut complaire à » tous, accorde ses faveurs au premier » venu, & se rendroit à un nouvel amant » aussi aisément qu'à moi. Puissé-je mou» rir des rigueurs de l'amour, plutôt que » de jouir de faveurs indignement pro» diguées! «

#### Le Prévôt.

» Seigneur, c'est une extrême solie » aux dames, de saire attendre long-tems » les saveurs qu'elles promettent..... » Jamais un don ne vaut autant qu'au » moment où l'on désire de l'obtenir. DES TROUBADOURS. 105,

» de qui doit plaire davantage; je veux

» dire, le changement en amour, & la

» circulation des amis & des amies, qui

= tourne au profit du commerce. =

#### SAVARE

Les tourmens & les maux affreux que j'ai si long-tems éprouvés, me paroîtroient charmans, Prévôt, si celle que j'aime daignoit seulement me don-ner son gant, ou me permettre de la voir une sois avant de mourir. Je ne me ferois pas prier pour me rendre à ses ordres. C'est à elle que je veux être éternellement attaché; c'est avec ma seule douce amie que je veux vivre. Mon amour n'est point trompeur : ili me brûle & m'embrâse.

Le prévôt prend pour juges les dames Guillemette de Benanguès, Marie de Ventadour, & la dame de Montferrand. Savari répond que ces trois dames lui sufficent; qu'elles sont si savantes en mour, qu'il se soumet à tout ce qu'esses diront.

Nous ne trouvons pas le dénouement de cette aventure: l'historien semble n'avoir voulu qu'exposer le sujet de la tenson. Un autre manuscrit nous offre une seconde aventure de même espèce, dont le récit n'est pas moins curieux.

Savari vint faite visite à la vicomtesse madame Guillemette de Benanguès, dont il étoit amoureux; menant avec lui Elias Rudel seigneur de Bergerac, & Geoffroi Rudel seigneur de Blaye. Ils la prièrent tous trois d'amour; car auparavant elle avoit retenu chacun d'eux pour son chevalier, sans qu'ils le sussent l'un de l'autre. S'étant assis auprès d'elle, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, & le troissème devant, chacun deux la regardoit amoureusement. Else, comme semme la plus effrontée & hardie qui sur jamais, commença à regarder amoureusement Geoffroi Rudel de Blaye, qui

# DES TROUBADOURS. 107

Étoit assis devant elle. En même tems. elle prit la main d'Elias de Bergerac, & la lui serra d'une manière fort tendre. Pour monseigneur Savari, elle lui marcha sur le pied en souriant & soupirant. Aucunne sut quel figne d'amour avoient eu ses compagnons, jusqu'à ce qu'ils fussent partis. Alors Geoffroi dir à Savari comment la dame l'avoit regardé; & Elias, comment elle lui avoir serré la main. Savari, entendant le plaisir qu'elle avoit fait à l'un & à l'autre, en fut bien fâché, mais ne dit mot de celui qu'il avoit eu pour son compte. Il alla trouver Gaucelm Faidit & Hugues de la Bacalaria; il leur demanda par un couplet auquel des trois la dame de Benanguès avoit témoigné le plus d'amour. C'est le sujet de la tenson suivante.

#### GAUCELM.

» Je présere le regard doux & tendre; » il part du sond du cœur; au lieu que » donner la main est une gracieuseté,

#### 108 Hist. Litteraire

» que les femmes font à tous ceux qu'el-» les accueillent honnêtement; & mar-» cher sur le pied n'est point une marque » d'amour, «

#### HUGUES.

⇒ Le regard ne fignisse rien, selon; ⇒ moi; car il s'adresse de tous côtés, ⇒ aussi-bien que vers celui qui en con-⇒ clut sollement qu'on l'aime. Je ne fais ⇒ point de cas non plus de marcher sur ⇒ le pied. Mais lorsqu'une main blanche, ⇒ sans gant, serre doucement son ami, ⇒ c'est une preuve certaine d'amour, que ⇒ le cœur envoie. «

#### SAVARE

» Je me félicire de ce que vous m'à
» vez laissé le meilleur. Marcher sur le

» pied est une faveur dérobée à la vigi
» lance des médisans; & puisque l'àmi

» l'a reçue en riant & avec joie, il

» paroît bien que c'est un amour

» franc & sincère qui l'a donnée. Je

» m'étonne que Gaucelm présere le

DES TROUBADOURS. 109 regard, lui qui passe pour si habile en mamour. «

#### GAUCELM.

» Vous blâmez mal-à-propos le regard
» des yeux; ils sont messagers du cœur,
» pour annoncer aux amans ce que la
» crainte l'oblige de renfermer; ils sont
» dépositaires de tous les trésors de l'a» mour. On marche sur le pied à bien
» des gens, sans amour & sans y rien
» entendre; & donner la main ne signi» sie rien. «

#### HUGUES.

» Beaucoup d'amans ont été trompés:
» par les yeux; & je ne me laisserois pas:
» séduire par une fausse dame, quand
» elle me marcheroit toute une année.
» sur le pied. Mais serrer la main vaut
» cent sois mieux: telle saveur ne laisse.
» point de doute....«

Savari prend pour juge son Gardecorps, qui a fait sa conquête, & madame.
Marie, qui est d'un mérite accomplie

#### TIO HIST. LITTERAIRE

Gaucelm s'en rapporte à madame Guillemette de Benanguès, dont la converfation est pleine de charmes. Hugues en seroit juge une personne jolie & joyeuse; mais il ajoute que les trois qu'on a proposées suffisent.

Telles sont les basivernes dont la galanterie du tems saisoit des matières sort sérieuses. S'il y avoit plus d'esprit dans cette pièce, on regretteroit davantage que l'auteur ne l'ait pas mieux employé.

Nous avons un fragment de Savari, où il dit à sa maîtresse: » Dame, je sais » bien qu'il seroit juste désormais que, » tout le monde vous ayant conquis par » de mauvaises voies, je vous conquisse » à mon tour. J'ai ramassé Basques & « Brabançons; & , grâce à mes soins, » nous sommes cinq cents qui exécute » rons ponctuellement vos ordres. Explisquez-nous vos intentions. Nos cour
fiers sont tous sellés: nous monterons

# DES TROUBADOURS. FFE

saussité à cheval. La dame exigeoir sans doute quelque entreprise militaire.

Ce morceau peut avoir rapport aux expéditions que sit Savari, en Gascogne & en Poitou, pour soutenir contre la France le parti chancelant du roi d'Angleterre. Nos manuscrits nous offrent ici quelques détails sur l'histoire du tems, liée aux exploits du troubadour.

Après la mort du roi Richard (en 199), son frere Jean eut la couronne d'Angleterre, avec le duché d'Aquitaine & le comté de Poitou. Élevé à une si haute puissance, il alla trouver Bernard comte d'Angoulême, qui avoit une fille très-belle d'environ quinze ans, déjà fiancée avec Hugues le Brun, comte de la Marche. Il dir au pere qu'il vouloit avoir sa fille en mariage, l'obtint, l'épousa sur le champ, & l'emmena en Normandie.

Le comte de la Marche, désespéré de le voir enlever sa semme, implora le

fecours de tous ses parens & amis; qui touchés de sa douleur & de l'injure qu'on lui faisoir, résolurent d'aller prendre en Bretagne Arthur, fils du comte Geoffroi, & de le reçonnoître pour leur seigneur. Ils en avoient le droit, puisque le pere d'Arthur étoit l'aîné du roi Jean. (Cette réslexion suppose le droit de primogéniture bien établi.) Le projet sur exécuté. Les seigneurs firent hommage au jeune prince, & le mirent en possession du pays, excepté quelques bourgs & châteaux qui demeurèrent attachés au roi d'Angleterre.

Celui-ci, continue l'historien provençal, se tenoit en Normandie, sans jamais quitter sa semme ni le jour ni la nuit, pour quoi que ce sût; ne s'occupant qu'à la chasse, à la pêche, au vol des autours & des saucons, dont il partageoit le plaisir avec elle; laissant ainsi ensever ses états.

Pour le tirer de sa léthargie, il ne falk-

### DES TROUBADOURS. 113

lut pas moins que le péril de sa mere, assiégée dans le château de Mirabeau. A cette nouvelle, il partit sans que personne eût avis de sa marche; & tombant à l'improviste sur les assiégeans, au milieu des ténèbres & du repos de la nuit, il enleva Arthur & tous ceux qui l'accompagnoient.

Mais jaloux de sa femme & impatient de l'aller rejoindre, ne pouvant vivre sans elle, il abandonna le Poitou & retourna bien vîte en Normandie. Îl relâtour les prisonniers sur leur parole, en leur faisant donner des otages. Ensuite il se rembarqua, & emmena son neveu Arthur, qu'il sit noyer. (Tous les historiens disent qu'Arthur sut ensermé dans la tour neuve de Rouen, & qu'il disparut peu de jours après, sans qu'on ait su de quelle manière il étoit mort. Probablement son oncle barbare l'avoit poignardé & avoit jeté le cadayre dans la rivière de Seine. Nos auteurs ont

adopté plus d'une fois des bruits populaires.)

Dès que le roi de France (Philippe-Auguste) sur que Jean avoit passé en Angleterre avec sa semme, il se mit à la tête d'une grande armée, & subjugua la Normandie. Les barons de Poitou, s'érant révoltés, enlevèrent aussi cette province au roi d'Angleterre, à l'exception de la Rochelle.

Savari de Mauléon avoit été enfermé par ses ordres, dans la tour de Corp, où l'on mettoit les prisonniers qu'il vou-loit faire mourir de faim & de sois. Toujours plein de courage, il trouva dans son esprit & son habileté toutes les ressources dont il avoit besoin pour se tirer d'un si grand péril. Il se rendit maître du château où il étoit en prison. It sit son accommodement avec le roi Jean, & obtint le titre de gouverneur ou commandant de tous les pays que ce prince conservoit en Gascogne.

### DES TROUBADOURS. 115

L'historien ajoute que Savari, devenu le défenseur de celui qui avoit résolu sa perte, poursuivit à outrance tous les ennemis du roi Jean, & reconquit tout ce que ce prince avoit perdu dans la Gascogne & le Poitou, quoique celui-ci, toujours rensermé avec sa semme, ne kui donnât aucun secours de troupes ni d'argent.

Comment Matthieu Pâris, & les autres historiens anglois auroient-ils ignoré cette prétendue conquête? Ils ne font pas même mention de Savari, dont les succès vraisemblablement se réduisirent à reprendre quelques places, qui furent bientôt reprises par les François. Les histoires connues du regne de Jean, & de celui de Philippe-Auguste, me paroissent d'une autorité infiniment supérieure à celle-ci.

Quoi qu'il en soit, Bertrand de Born a fils du fameux troubadour, composa ce farvente pour Savari, au sujet de l'aban-

# 116 HIST. LITTERAIRE don où un lâche roi laissoit ses provinces:

» Je ferai un sirvente cuisant, que » j'enverrai au roi Jean d'Angleterre, » pour le couvrir de confusion. Combien » n'en doit-il pas avoir, s'il se rappelle » ce qu'ont fait ses ancêtres, s'il se com-» pare avec son indolence à laisser ici le » Poitou & la Touraine au pouvoir de » Philippe-Auguste?

» Toute la Guienne regretta le roi
» Richard (prédécesseur de Jean,) qui
» dépensa tant d'or & d'argent pour la
» défendre. Mais celui-ci n'en tient
» compte. Il aime mieux faire des joutes
» & des chasses, avoir des levriers &
» des autours, traîner une vie sans hon» neur, & se voir dépouiller tout vi» vant...... Ce que j'en dis n'est que
» pour corriger le roi Jean, qui perd ses
» sujets faute de les assister de près ni
» de loin.

- Seigneur, je vous adresse cette

## DES TROUBADOURS. 117

- → leçon, afin de reprendre vos folies,
- dont il me fâche infiniment d'être obli-
- ∍ gé de parler. Qui, vous avez laissé
- » tomber dans la fange votre honneur;
- » & telle est votre démence, qu'au lieu
- » d'être sensible aux reproches, plus on
- » dit de mal de vous, plus il semble que
- p vous y prenez plaisir.
  - » Savari, tout roi qui manque de
- cœur ne peut faire de grandes con-
- » quêtes; & s'il a le cœur lâche & mou,
- » personne ne s'attachera à le servir. «

Nous ne trouvons rien de plus dans nos recueils, concernant Savari de Mauléon. Nostradamus dit qu'il étoit gentilhomme anglois, qu'il s'attacha au service du roi de France, & qu'il y mourut les armes à la main. Rédi, copiste de Nostradamus, lui donne la même origine. Une lettre de Ménage à cet auteur italien porte: « Ce que vous dites, que » Savari de Mauléon étoit Anglois, n'est » pas véritable. Il étoit François, de la

» petite ville de Mauléon de la province » de Poitou. Ce qui vous a fait croire » qu'il étoit Anglois, c'est qu'il sut quel-» que tems dans les intérêts du roi d'An-» gleterre. « (Mélanges de Ménage.)

On lit effectivement dans les Actes de Rymer, sous le regne de Henri III, qu'en 1224, le roi de France Louis VIII marcha dans la Saintonge; qu'il assiégea la Rochelle, dont Savari de Mauléon étoit gouverneur; que celui-ci rendit la place en peu de jours, & s'attacha au service de Louis. Ménage s'est mépris, dans l'histoire de Sablé, en disant qu'il passa au service de Philippe-Auguste.



#### L.

#### HUGUES DE MATAPLANA.

La maison de ce troubadour étoit une des plus illustres de la Catalogne. Parmi les neuf barons que Charlemagne envoya dans cette province, pour y établir des colonies, étoit un Hugues à qui la terre de Mataplana échut en partage. C'est de lui que descendoit notre poëte, à peine connu par d'autres endroits.

HUGUES DE MATAPLANA, selon un manuscrit intitulé, Chronica de Cavallees Cathalans, accompagna Jacques I, roi d'Aragon, à la conquête des îles Baléares (en 1229). Il périt en combattant, les Sarasins. On verra une complainte du vicomte de Bergedan sur sa mort; mais sans particularités, intéressantes sur sa vie.

#### #20 HIST. LITTERAIRE

Il ne reste qu'une de ses chansons, où il dit à Blacasser:

De viens cette nuit pour te combattre, ou pour te faire renoncer à
l'amour & à la beauté que j'aime. Je
te donne le choix. Il m'est facile de
t'apprendre que je suis le diable le plus
cruel & le plus terrible qui soit en
enser. ∞

A ce défi, où l'on reconnoît les fureurs de la jalousse, Blacasset répond en amant & en chevalier:

» Seigneur diable, puisque tu es venus au milieu de la nuit la plus noire, je » ne te crains ni toi ni tes menaces; & » je suis prêt à te combattre. Celle pour » qui je respire sans trouble, me désente dra de ta sureur & de ta méchanceté. 

» Comme elle prend ma désense, je te » désie toi-même, sans perdre le tems » en vains discours, «

# k ----x

#### L, I.

## GUILLAUME DE SAINT-GRÉGORI

Le seul Crescimbéni a parlé de ce troubadour, & ne l'a connu que par une tenson avec Blacas, où il s'agit de décider; » Laquelle est présérable, d'une » grande dame qui accorde à son amant » tous les plaisses d'amour, hors un seul » point qu'elle excepte, ou d'une belle » demoiselle qui ne met aucune restriction à ses saveurs. « Outre cette pièce, nous en avons quelques-autres peu intéressant du même auteur. Mais voici un sirvente en style harmonieux, où il exprime fortement sa passion pour les combats & le carnage.

Le joyeux printems qui fait éclore
p feuilles & fleurs, me plaît beaucoup,
p ainfi que les jeux des oifeaux qui font
Tome II. E

» retentir les bois de leurs chants! Mais » ce qui me plaît davantage, c'est de » voir par les prairies tentes & pavillons » plantés, & cavaliers armés en bataille » dans les campagnes.

» Je ne me sens pas de joie, lorsqu'à 
l'approche des carreaux, je vois les 
peuples s'enfuir & emporter tous leurs 
biens, & une soule de gendarmes courir après. Je me plais à voir châteaux 
assiégés, barrières rompues & ensoncées, soldats autour d'une enceinte de 
murs, & de sossés garnis de palissades.

» J'aime à voir le chef armé sur son » cheval, & le premier à l'assaut, en-» hardir ses gens à entreprendre de no-» bles prouesses. Quand les escadrons » sont mêlés, chacun doit le suivre de » bonne grace. Nul alors n'est considéré, » qu'autant qu'il a reçu & donné grand » nombre de coups.

z Le choc commence. Je vois percer

#### DES TROUBADOURS. 123

\*& briser massues, épées, casques & boucliers de différentes couleurs. Je vois
charger ensemble maints braves vassaux. Les morts & les blessés laissent
aller leurs fougueux coursiers. Et
quand on s'est mêlé, que tout homme
noble ne songe qu'à hacher têtes &
bras; car il vaut mieux être mort que
vaincu.

» Je n'ai pas tant de plaisir à manger, » boire & dormir, que lorsque j'entends » combattans crier, chevaux hennir, & » tous disant à l'aide, à l'aide; lorsque » je vois les piétons tombant dans les » fossés, les cavaliers abattus dans les » prairies, & les morts qui ont les » flancs percés de lances avec leurs ban-» deroles. «

#### Envor

» Brave comtesse, on vous tient pour la » plus belle qu'on ait vue dans le monde. » Béatrix, de haut lignage, dame excel-» lente en sagesse & en esprit, fontaine

» d'où jaillissent mille vertus, belle au
» dessus de toute autre beauté, votre

» noble mérite est monté si haut qu'il

» surpasse tout.

» Barons, mettez en gages châteaux » villages & villes, plutôt que de ne pas: » aller faire la guerre. «

Ce tableau de destruction & de carnage peint la barbarie des hommes, lorsque livrés aux passions meurtrières, ils se délectent dans ce qu'il y a de plus affreux. Qu'un guerrier aime la guerre, qu'il s'échausse dans le combat, qu'il s'y acharne même par une sorte d'ivresse violente: cela tient à notre nature. Mais de contempler de sang-froid avec plaisir les spectacles de mort, que présente un champ de bataille, & de n'avoir aucun retour de pitié à la vue de cette épouventable boucherie: ce sont les mœurs d'un Scythe altéré de sang.

<sup>\*</sup> C'est Béatrix de Savoie, femme de Raimond Bérenger V, comte de Provence.

#### LII.

# GUILLAUME DE BERGEDAN.

Voi ci encore un troubadour de Catalogne, distingué par une haute naissance. Mais la fougue de son caractère, la licence de ses mœurs & l'obscénité de ses pièces l'ont extrêmement dégradé. Sa vie, comme ses ouvrages, est la preuve des excès de corruption, dont les hommes sont capables même dans les tems de simplicité grossière, qu'on suppose quelquesois exemts de vices honteux.

GUILLAUME étoit de la maison des vicomtes de Bergedan, une des plus anciennes de la Catalogne, & qui rementoit vraisemblablement jusqu'aux premiers Goths, établis au-delà des Pyrénées. On le représente comme un bon chevalier, c'est-à-dire sans doute, un bon guerrier; car les vertus de la che-

#### 126 Hist. Litteraire

valerie ne brilloient pas dans sa personne. Ennemi de Raimond-Foulques de Tendona, seigneur plus riche que lui & plus puissant, il l'assassina un jour par trahison. Ce crime le fit dépouiller de ses biens. Il trouva d'abord ses parens & amis empressés à lui adoucir son inforrune. Mais il leur devint si odieux, à force de licence & d'emportemens, que tous de concert l'abandonnerent. Leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs n'étoient point en sureté contre ses entreprises. L'historien ajoute qu'il eut beaucoup de bonnes & de mauvailes aventures, soit en guerre, soit en amour; & qu'il sut tué par un simple fantassin.

Presque toutes ses pièces, au nombre de vingt-trois, dont quelques-unes sont inintelligibles, contiennent une satire envenimée & les détails les plus obscénes.

Il dit d'une dame dont il étoit amoureux, qu'il voudroit être une nuit à la

# place de son mari; qu'il voudroit que cette nuit durât depuis pâques jusqu'à la sête des martyrs, & que le mari sût aveugle ou endormi tout ce tems-là. Ce n'est rien en comparaison du reste.

Dans une autre chanson, il paroît se vanter d'avoir eu les faveurs de sa belle-sœur: ce qui occasionna un duel entre lui & son frere. Il s'applaudit » d'avoir » joliment placé des cornes sur le cha» peau de ce frere, qui ressemble à un » vieux Juis sortant de la Synagogue. «

Il dit dans l'envoi: » Je me donne » à vous, brave dame de Berga; vous » êtes l'or le plus fin, & votre mari n'est » qu'ordure. « (Berga étoit le fief principal de la maison de Bergedan, qui en tiroir son nom.)

Et ailleurs: » Qu'un, ni deux ni trois » chevaliers ne s'exposent point à com- » battre contre moi, pour soutenir, belle » sœur, que vous n'êtes pas la meil- eleure, la plus vertueuse, & la plus Fiv

» belle des dames d'aucune religion. Par

» la foi que je vous dois, je jure de les

» vaincre, fussent-ils deux Catalans ou

» trois Gascons. « Il charge ensuite son
jongleur d'aller dire à monseigneur le

poi, de ne pas suivre le faux conseis
qu'on lui donne de lui faire la guerre;
qu'il se soumet au jugement de sa cour,
Quiconque l'accuse d'insidélité, noir ou
roux, il ne s'en soucie point.

::

Dépouillé de ses sies par sentence du roi d'Aragon, il se plaint d'être abandonné de tout le monde; de ne pouvoir se tenir dans la plaine ni dans les montagnes, puisque le roi écoute les méchans. » J'irai chez les Turcs, & il n'en trouvera aucun qui lui donne plus de tourmens, & lui fasse plus de mal que moi. «

Trois sirventes contre l'évêque d'Uragel sont remplis d'affreuses obscénités.

Il lui dit dans un envoi: » Jamais tu » ne seras sage, qu'on ne t'aie sait eunus » que. «

# DES TROUBADOURS. 129

Dans un autre envoi : » Je prierai » l'archevêque de Tarragone (métropositain d'Urgel), & ne le tiendrai pas » pour loyal s'il me refuse, de le dé» pouiller de la pourpre, le mécréant » qu'il est; car je suis sûr qu'il en a en» grossé plus de cent. «

Parlant de lui-même dans un troisième envoi, il charge son jongleur d'aller en diligence trouver le roi, pour le prier de le tirer de prison; en l'assurant que, si on l'a accusé, il saura bien, quand il sera libre, en donner le démenti à quelque seigneur que ce soit. Il avoue en termes obscènes, qu'il a débauché ses semmes de trois maris. Peut-être l'avoiton mis en prison pour ces débauches. Ouelle manière de se justifier!

Il raconte ailleurs un combat qu'il a soutenu contre le marquis de Maraplana, en présence des chanoines & des bourgeois de Vic. Il reçut d'abord un rude coup sur la tête; mais ce coup avoir

## 120 Hist. Lettéraire

porté à faux: » Sans cela, dit-il à sons » adversaire, vous auriez tué celui qui fait. » les maris cocus, & qui fait bien peindre » des cornes au front. « Qu'on me pardonne cette traduction littérale : elle donne une idée juste du goût & des mœurs de l'écrivain.

La seule pièce de Guillaume de Bergedan, dont on puisse un peu le louer, est sa complainte sur la mort du preux marquis de Mataplana, le même avec lequel il s'étoit battu.

Il a laissé notre pays dans une vive désolation, par la mort que les païens lui ont donnée. Mais Dieu l'a pris auprès de lui, pour lui faire misérie corde de ses fautes, tant grandes que petires; & les anges lui ont rendu témoignage de ses combats pour la soi chrétienne. Marquis, si j'ai dit de vous des injures, je consesse que se sont des mensonges. Car depuis que Dieus bârit Mataplana, jamais il n'y eut de

## DES TROUBADOURS, 131

noble ou de seigneur qui vous valût, ≠qui fût aussi brave & aussi glorieux. ⇒ Je ne le dis point par flatterie. Je vou-» drois qu'avant votre départ, la haine » furieuse dont nous étions animés se » fût appaifée de bonne foi : car j'ai le » cœur plein de regret de n'être point » allé à votre secours. Nulle crainte ne » m'auroit retenu; & je vous aurois dé-= fendu contre ces infidelles. Dieu vous » a mis dans la meilleure place de son » paradis, près du roi de France & de Roland. Mes jongleurs de Ripoles & » de Sabara y sont de même, avec les » plus belies dames, sur un tapis couvere > de: fleurs. œ

Qu'un débauché prenant le ton dévot, selon l'usage de son siècle, ait dépeint le Paradis dans se goût de Mahomet: on ne doit pas s'en étonner. Mais que ses mahométans sussent appelés: païens ou idolâtres, par les chrétiens païens ou idolâtres, par les chrétiens

trie: c'est une singularité remarquable, surtout en Espagne où le mahomérisme règnoit encore, & où l'on devoit savoir que l'unité de Dieu en est la base. Les haines de religion n'y regardent pas de si près. Elles se nourrissoient alors trèsfouvent de calomnies, ainsi que de carnage & d'atrocirés. On ne savoit rien, on s'acharnoit les uns contre les autres; comment auroit-on pratiqué cette justice exacte, qui suppose autant de lumières que de bonne soi?



#### LIII

#### GRANET.

Le paroît que ce troubadour étoit de Provence, & qu'il écrivoir dans le tems que Charles d'Anjou, frere de S. Louis, se préparoit à la conquête du royaume de Naples, pour laquelle fans doute il n'épargnoit pas les impôts à les sujets. GRANET, de son côté, ne lui épargne pas les reproches dans un firvente, où il dit: » Que le comte Charles est du » plus haut lignage qui fut jamais, & » gracieux en tous points, pourvu qu'on » ne lui demande rien. « Il l'exhorre à délivrer les Provençaux des concussions de ses officiers, contre lesquels on ne peut avoir justice auprès de lui; & qui éerasent les barons, en extorquant, à force ouverte, ce que l'on avoit counume de donner par forme de contribution volontaire.

Un autre reproche qu'il lui fait, est de ne pas reprendre ce que le dauphin lui a pris; parce que la guerre lui coûteroit de l'argent. Il s'agit du démembrement des comtés de Gap & d'Embrun, que Guillaume VI, comte de Forcalquier, fit en 1202, en faveur d'André de Bourgogne, dauphin de Viennois, au préjudice de Raimond Bérenger, comte de Provence, beau-pere de Charles d'Anjou. Bérenger avoit époulé la petite-fille aînée de Guillaume; & le dauphine, sa petite-fille cadette: l'aînée: devoit tout avoir, au jugement de notre poëte:

Outre ce sirvente, cité par Crescimbéni, nous trouvons une tenson singulière, dont voici le sens, autant que l'obscurité de la pièce permet de le rendre\_

Graner exhorte Bertrand à renoncer aux follicirudes d'un amour malheureux, à a mavailler au falur de son ame ... en

allant outre-mer où l'Antechrist est sur ·le point de détruire ceux qui s'efforcent de convertir les infidelles. Bertrand répond qu'il est fort aile du fuccès de l'Antechrist; qu'il est prêt à croire en lui, tant il lui trouve de pouvoir, dans l'espérance qu'il fléchiroit en sa saveur le cœur de sa maîtresse. Granet lui reproche l'indigne voie par laquelle il veut parvenir à son but, & observe que ce bien seroit payé trop cher par sa damnation. » Tout est légitime pour sauver » ma vie, réplique Bertrand; je meurs » pour la plus aimable des femmes; & > ayant perdu l'esprit, si je péche en me » jetant entre les bras de l'Antechrist. » Dieu me le doit pardonner. «

Ces traits d'impiété nous étonnent ; chaque fois qu'ils se présentent dans les ouvrages des troubadours; mais en y réséchissant; on conçoit que l'extrêmesuperstition & l'irréligion doivent se rencontrer dans un même siècle : la pre736 HIST. LITTÉRAIRE mière fut toujours un des principes de la seconde.

Bertrand d'Alamanon est sans doute l'interlocuteur que Graner a mis sur la scène; car il le tourne en ridicule par des couplets, au sujet de la tenson de Sordel, où celui-ci se declare pour la galanterie, & Bertrand pour la chevalerie.

» Puisque le comte (apparemment » Charles d'Anjou) désire, seigneur Sorvel, que je rapporte les solies que » vous & Bertrand d'Alamanon avez » dites dans votre tenson; je le dirai » franchement, vous extravaguez l'un « & l'autre; vous, Sordel, en ce que » vous ne valutes jamais rien en » amour; & Bertrand, en ce qu'il a » soutenu le mérite des armes, lui qui » n'a jamais perdu au combat une » maille de son haubert. On sait bien » l'usage de Sordel, d'aimer sa mie sans » pouvoir en jouir...., Et sr jamais

## nes Troubadours, 137

nun grand corps lâche, mou, flasque, plein de poltronnerie & de nonchalance peut se signaler aux armes, mon compere Bertrand remportera le prix sans doute. «

En copiant ces morceaux, je sens le dégoût qu'ils doivent causer. Mais on connoîtroit fort mal les troubadours, si on ne s'ennuyoit pas quelques momens avec eux.



## LIV.

# FOLQUET DE LUNEL.

FOLQUET DE LUNEL ne nous est connu que par ses pièces. Il en existe sept; d'où nous tirerons quelques éclaircissemens sur sa vie, & quelques détails curieux sur les mœurs de son tems.

Une de ces pièces contient l'éloge d'Alphonse, roi de Castille & de Léon. Le poëte s'étonne que les électeurs ne mettent pas en possession de l'empire un roi si vaillant. Il a entendu dire parmi les Lombards, que les Allemands, les Brabançons & les Romains le veulent pour empereur, que ceux de Milan, de Pavie, de Crémone, &c, se préparent à lui faire une réception honorable, s'il vient en Italie.

L'histoire nous apprend qu'après la déposition de Frédéric II, persécuté par

DES TROUBADOURS. 139 les souverains pontises, Alphonse X roi de Castille, surnommé le Sage, sur élu empereur en 1257 par une partie des électeurs. Les autres donnèrent l'empire à Richard, frere de Henri III roi d'Angleterre; & après la mort de Richard, à Rodolphe de Habsbourg qui eut pour lui la cour de Rome. Folquet se plaint de la partialité du pape Grégoire X pour le concurrent d'Alphonse; & souhaite qu'on pût appeler du pape à un plus grand que lui. Tout le monde connoît assez, sans avoir besoin de cette preuve, quelle étoit l'influence des pontifes dans toutes les grandes affaires, & combien on commençoit à sentir un joug qu'il sembloit impossible de secouer.

Henri, comte de Rhodez, fut vraisemblablement le protecteur de notre poëte, qui le nomme son seigneur & luiadresse la plupart de ses chansons. Cependant ils ne s'accordoient pas ensembles

fur un point capable de désunir les cœurs, en des tems où les préjugés de religion devenoient un flambeau de discorde.

Folquet, extrêmement dévôt à la fainte Vierge, non avec les lumières d'une piété sage, mais avec tout l'enthousiasme de l'ignorance, portoit dans cette dévotion ses idées galantes & romanesques. La Vierge étoit pour lui une dame incomparable, dont il exaltoit les charmes, à-peu-près comme les autres troubadours ceux de leur maîtresse. Il l'appeloit sa Gerson; il la chantoit en termes profanes. Le comte de Rhodez. apparemment ne goûtoit point cette dévote galanterie, & s'avisa d'en plaifanter. Le poëte, dans une pièce où il ne laisse pas de lui donner des éloges, l'exhorte à faire pénitence d'avoir médit de sa belle ; il l'accuse d'avoir fait une grande hérésie en parlant d'elle autrement que lui ; il lui déclare même la

DES TROUBADOURS. 141° guerre jusqu'à ce qu'il air changé de langage.

Ailleurs: » On ne sauroit trop louer, so dit-il, le preux comte de Rhodez & ma Gerson, qui sut sans péché. Si le comte peut quitter sa vilaine & noire maîtresse, & s'il cesse de mal parler so de ma Gerson, nous serons tous heureux. «

La dernière pièce du troubadour est une satire des mœurs, d'autant plus digne de curiosité, quoique peu spirituelle, qu'on y voit une peinture des vices de presque tous les états. Le début est d'une dévotion singulière.

» Au nom du Pere glorieux qui for» ma l'homme à fon image, je fais un
» chant propre à plaire aux bons, & à
» déplaire aux méchans, qui négligene
» Dieu dont le fang nous a rachetés. Je
» ne vois plus empereurs, rois, gens
» d'églife, ducs, comtes ni barons fer» vant Dieu. Autrefois il s'en trouvoit

» toujours quelqu'un qui alloit en Syrie venger notre Seigneur. Aucun ne se met en peine aujourd'hui de recouver le saint sépulcre, dont les Turcs font en possession. «

Suit une déclamation contre les gens d'églife. » Ils prennent par des excom-» munications, dit le poète, tout ce » qu'ils trouvent à leur bienséance. « (Reproche remarquable dans la bouche d'un dévot.)

## Il ajoute:

L'empereur exerce des injustices contre les rois, les rois contre les comtes; les comtes dépouillent les barons; ceux-ci s'emparent des mainons de leurs vassaux, & pillent leurs paysans. Les laboureurs, les bergers font à leur tour d'autres injustices. Les gens de journée ne gagnent point l'arsegent qu'ils exigent. Les médecins se mêlent d'un métier qu'ils ignorent, putuent en croyant guérir, & se font

DES TROUBADOURS. 143 > cependant payer. Les marchands & = artisans sont menteurs & voleurs. Les » jongleurs courent le monde pour débi-22 ter des histoires médisantes. Les ma-» ris & les femmes péchent les uns en-» vers les autres. Les femmes ont de a leurs galans des enfans qu'elles mettent s sur le compte de leurs maris. Les au-» bergistes, au premier abord, s'em-» pressent de vous servir : l'hôtesse est » pleine de complaisance; les servantes » favent se livrer à tous vos défirs : vous = convenez qu'ils mangeront avec vous; \* & alors, si wous êtes content, vous » leur envoyez des oies, des perdrix. \* de bonnes viandes fraîches & falées . » du pain blanc & des vins clairs : ils » vous vendent de mauvaile avoine mal » mesurée, & du foin pourri : encore » ont-ils des mangeoires percées; & les » cochons viendront manger ce qu'on aura mis devant vos chevaux, tandis so que vous dormirez dans de mauvais

- » lits & des draps fales: & après cela !
- on vous accablera d'injures, si vous
- » ne payez au double tout ce qu'on

Ensuite le poëte se déchaîne contre - les Vaudois, les hérétiques & usuriers les dépositaires infidelles, les maris débauchés, les incrédules & blasphémateurs; contre les bateliers & péagers qui ne rendent point à leurs maîtres ce qu'ils ont reçu; contre les sergens ou huissiers qui font sur les pauvres des saifies injustes; contre les emprunteurs qui ne payent point. Il parle des joies du paradis & des peines de l'enfer. Il confesse qu'il a vécu en pécheur, & espère que la miséricorde divine lui laissera le tems de se réformer. Il représente les filers du diable tendus par tout, même dans les cloîtres, & si subtilement que les anges mêmes y font tombés. Il prie Dieu d'accorder la paix aux rois. Il recommande au pape, lui qui doit être

la lumière & le gardien de la chrétienté, de ne pas souffrir que la guerre se fasse dans les pays que Dieu lui consie; de prendre garde d'encourir la disgrace de Dieu, s'il ne fait cesser les troubles de la Sicile, qui affligent les chrétiens & réjouissent les païens. (La maison d'Aragon disputoit alors cette couronne à la maison d'Anjou.)

La conclusion est digne du début:

ce roman a été commencé au nom de Dieu; qu'il finisse de même, & qu'il soit envoyé au vaillant comte de Rhodez, pour y résormer ce qu'il trouvera répréhensible; car il a le jugement sain. Et si ce roman est bon, qu'il soit inséré dans son livre, qui est un recueil d'ouvrages anciens.....

Moi Folquet ai fait à Lunel ce roman de la vie mondaine, l'an de J. C. 1284.

Par ce même Folquet qui depuis quarante ans offensoit Dieu, âgé de quarante ans. «

Tome II.

Nous trouverions parmi les modernes des pièces aussi dépourvues de sel, dont la lecture paroîtroit insupportable: mais une insipide simplicité a je ne sais quel attrait dans les ouvrages des troubadours. Elle rend au naturel la façon de penser & de sentir d'un tems remarquable, où les esprits sortoient de la barbarie, & où les mœurs commençoient à se corrompre en se rassinant.



#### LV.

## GUILLAUME DE LA TOUR.

LE château de la Tour en Périgord sut la patrie de ce jongleur, qui passa la plus grande partie de ses jours en Lombardie. Des auteurs italiens, comme l'observe Crescimbéni, ont prétendu qu'il étoit d'origine italienne. C'est sur quoinous ne disputerons avec personne. Rapportons seulement ce que nos manuscrits offrent ici de curieux. Ils nous apprennent que Guillaume de la Tour savoit beaucoup de chansons, qu'il les chantoit d'une manière agréable, qu'il en composa lui-même avec succès: mais qu'on lui trouvoit un défaut; c'est qu'avant de commencer une chanson, il en expliquoit le sujet par un discours d'une longueur insupportable. L'amour le rendit fou; voici comment.

Amoureux de la femme d'un barbier de Milan, jeune & belle, il ne mit point de bornes à sa passion; il enleva sa maîtresse, & l'emmena à Côme. Elle mourut bientôt après. Ce fut pour lui un chagrin si accablant, qu'il en perdit la raison. Il s'imagina qu'afin de se débarrasser de lui, elle contrefaisoit la morte. Pendant dix jours il resta comme cloué sur sa tombe. Il l'ouvroit tous les soirs; il l'en retiroit, la regardoit fixement au visage, l'embrassoit, la baisoit; la conjurant de lui dire si elle étoit morte ou vivante : de retourner avec lui si elle vivoit; & au cas qu'elle fût morte, de lui déclarer ce qu'elle souffroit en purgatoire, parce qu'il feroit tant d'aumônes. il seroit dire tant de messes, qu'il la délivreroit enfin.

Les habitans de Côme, informés de cette folie, le chasserent de la ville & du pays. Il erra d'un lieu à un autre, cherchant par tout des devins, pour

favoir d'eux si sa maîtresse pouvoit revemir en vie. Un moqueur lui sit accroire qu'elle ressusciteroit infailliblement, s'il récitoit chaque jour, une année entière, tout le pleautier avec cent cinquante Pater & Ave, & s'il faisoit l'aumône à sept pauvres: encore falloit-il faire tout cela sans avoir mangé, ni bu, ni parlé. Guillaume sut ravi de la découverte, exécuta ponctuellement toutes les conditions; mais ne se voyant pas plus

Tel est le récit de l'historien provençal, dont il seroit hasardeux de garantir la vérité.

avancé au bout de l'an, il mourut de

désespoir.

Parmi treize pièces de ce troubadour, nous ne trouvons de remarquable que les deux tensons suivantes.

PREMIÈRE TENSON.

Guillaume demande à Imbert, » S'il » sauroit plus de gré à une dame qui » voudroit, par de longues épreuves,

G iij

## 150 Hist. Litteraire

» s'assurer de la sincérité de ses sentimens, qu'à une autre d'un mérite égal, » qui lui accorderoit tout sans se faire » beaucoup prier? « Imbert se déclare pour la dernière. » Mais, objecte Guil-» laume, il y a bien de l'imprudence » dans celle qui accorde, avant d'être » sûre de la fidélité & de la discrétion » de son amant; elle expose sa réputa-» tion; un amant ne doit pas trouver » mauvais que sa maîtresse soit d'abord m sur la réserve : au contraire, il doit » craindre, si elle se livre à lui précipintamment, qu'elle ne se livre à un autre » avec la même facilité. « Imbert perfiste dans son opinion, parce que le plaifir ne peut commencer trop tôt, & qu'on ne peut jamais trop tôt être heureux.

Le plaisir sans mœurs! cette maxime n'étoit point rare, & les poëtes la rendoient certainement plus commune. Qu'auroit dit Platon de la plupart de nos troubadours?

## DES TROUBADOURS. 1519 Se, conde Tensón.

⇒ Si un ami qui aime tendrement son ⇒ amie, la voyoit mourir devant ses ⇒ yeux, quel seroit pour lui le meilleur ⇒ parti à prendre, de mourir lui-même ⇒ ou de lui survivre ? « Guillaume de la Tour propose la question à Sordel, dont par conséquent il étoit contemporain.

La réponse de Sordel est, » Que si la mort sépare l'ami de celle qui occupe » uniquement son cœur, il vaudroit » mieux pour lui la suivre dans le tom- beau, que de rester en proie à une » désolation extrême. « Guillaume dit, » Que l'amie n'y gagneroit rien, si son ami mouroit pour elle; & qu'on ne » doit rien faire d'où il puisse résulter un » mal sans aucun bien. « Sordel réplique, » Le sort de l'ami séparé de son » amie est si affreux, que si la mort ne » vient pas terminer ses jours, il doit se » la donner lui-même, asin de terminer » le cours de ses soupirs & de ses pleurs. «

## 452 Hist. Littéraire

Ces deux troubadours font in un rôle opposé à leur caractère. Sordel soutient qu'il faut se tuer pour ne pas survivre à une maîtresse; & il aimoit passionnément la vie: Guillaume soutient le parti d'une sage modération; & il devint sou, il mourut de désespoir, pour avoir perdu sa maîtresse. Il paroîtroit encore plus étrange que le suicide sûr recommandé dans cette pièce, si l'on devoir prendre à la rigueur ce que les poëtes hasardoient en se jouant. (Voyez Sor-Pell.)



### LVI.

## LANFRANC CIGALA & SIMON DORIA.

DANFRANC CIGALA, dilent no » manuscrits, étoit de Gènes, homme ≈ noble & favant. Il fut juge & cheva-» lier, mais il s'adonna surtout à la pre-» mière de ces professions. Il se livra beau-= coup aussi à la galanterie & à la poésie; » futbontroubadour, & composa maintes: » bonnes chansons, dont Dieu étoit prin-» cipalement l'objet. « Crescimbéni nous apprend qu'on voyoit à Gènes son portrait dans la maison du vicomte de Cigala, avec cette inscription: Lanfrancus Cigala conful, anno 1248, jurisconsultus,. poeta egregius. Il ajoute qu'on trouve des: preuves qu'il exerça en différens tems: plufieurs charges publiques.

Une demoiselle de Provence, nom-

mée Berlanda, de l'ancienne & illustre maison génoise de Cibo, dont une branche avoit passé à Marseille, sut l'objet de plusieurs des chansons de Cigala. Il étoit surtout enchanté de son agréable sourire. De-là le nom poétique de Belris qu'il lui donne quelquesois. Écoutons le parler de sa maîtresse.

» J'ai vu le plus joli rire du monde. Il

me tourne la tête de plaisir.

On se garantiroit plutôt d'un archer

à double haubert, que du double re
gard perçant de cette belle. D'un de

ses yeux elle frappe; puis redoublant

de l'autre, elle y joint un charmant

petit sourire. Elle est entrée ainsi, &

s'est ensoncée prosondément dans mon

cœux.

Dans une autre pièce, il se plaint de l'immilité de ses poursuites, malgré un baiser qu'il a reçu, & qui lui sit pousser de sond de son cœur un soupir, qu'il cout être le dernier de sa vie. Voici une

Ection ingénieuse, par laquelle il s'efforce d'obtenir l'objet de ses vœux.

: ... L'autre nuit, comme je dormois, sil s'éleva une dispute entre mon cœur » & ma raison, au sujet des plaintes que per font les amans contre les dames. Mor = cour prétendoit que l'amour étoit au-» teur des tromperies dont on accuse » les belles : ma raison les imputoit à # leur orgueil & à leurs caprices. Vous » vous trompez, leur dis-je; la faute en ≠est aux amans légers. Les belles sont » forcées de se renir sur leurs gardes, pour démêler l'amour faux d'avec le » véritable amour. Mais quand elles » connoillent qu'on les aime fincérement, » elles aiment avec autant de bonne foi. » Dans ce moment, il me sembla que » celle que j'adore m'apparut, & me dit: -Beau, doux ami, je vous rends mille races de l'honneur que pour moi wous avez fait à mon fexe. Vous avez

bien raison. Si les amans étoient moins

pervers, ils n'auroient point à se plaino dre de l'amour. — Grand merci à
o vous-même, madame, de l'honneur
o que vous me faites. Je suis tellement
o à vous, & pour la vie, que je ne ceso serai de m'en louer, quelques plaino tes que fassent les aurres de leurs
o amours. «

Une complainte sur la mort de Berlanda exprime vivement les regrets de notre poète:

Il y a plus de mille ans que la mort n'a commis un si grand orime. Perlonne ne vit la beauté que je pleure,
personne ne l'entendit nommer, qu'il
n'en devînt amoureux. Elle rendoit
bons les méchans, & persectionnoit
les bons. Comment n'es-tu pas morte
toi même, Provence, avec tous tes
habitans? Te voilà pour jamais livrée
à des regrets pires que la mort. Mais
si si nous déplorons notre perte, Berlanda n'a rien perdu. Dieu vouloit

# bes Troubadours. 157 donner un royaume dans le ciel, à celle pour qui un comté sur la terre étoit trop peu de chose. Les faints anges l'emportent, en chantant, tout glorieux de leur conquête, tandis que nous sommes en proie à d'éternelles douleurs. douleurs.

La dévotion remplaça l'amour dans le cœur de Cigala. Dans quatre chanfons il invoque la mere de Dieu avec une confiance sans bornes. S'il a autrefois chanté des folies, & fait des couplets d'amour profane, il ne veut plus chanter que du pur amour de la Vierge, le feul dont il brûlera désormais, & qui purifie tous les péchés. Il fait sa profession de foi, & ajoute que sur cet article, il n'a pas besoin de pénitence.

Cette dévotion ne pouvoit manquer d'inspirer l'enthousiasme des croisades. Les chrétiens venoient de perdre Jérusalem & le saint sépulcre, auxquels ils sembloient alors attacher l'essence du

## 158 Hist. ettterapre

christianisme. Saint Louis, malgré ses sages remontrances qu'on lui avoit saites, s'étoit croisé le premier dans l'est pérance de réparer ce malheur. Deux sirventes de Cigala tendent à exciter le même zèle parmi tous les souverains. Le roi de France est le modèle qu'il leur propose.

» Je le soue d'un si beau début, & 
» j'espere qu'il donnera encore de plus 
» beaux sujets de le louer..... Qu'il 
» se hâte de passer sa mer : car on en a 
» grand besoin, puisque les chrétiens 
» par delà sont pris & tués, le saint sé» pulcre renversé & détruit. Cependant 
» les chrétiens en-deçà, sans se mettre 
» en peine de tels désastres, se sont 
» entre eux une guerre mortelle. Si elle 
» continue, c'en est fait de la chrétienté. 
» J'en serai bien sâché; après tout, je 
» n'y puis mais. Je ne regarde point 
» comme chevalier quiconque ne va de 
» bon cœur & de tout son pouvoir aus

## DES TROUBADOURS, 159

prends les mauvais barons, qui manméchans barons, qu'il convienne que
moigne avoir bonne envie: & je reprends les mauvais barons, qui manquent à leur parole.... Croyez-vous,
méchans barons, qu'il convienne que
Dieu vous aide, & que vous ne l'aidiez
pas ? Savez-vous que pour vous il fut
mis en croix? Je ne vous en dis pas
davantage. Si dès à présent vous ne
vous croisez, vous perdez le fruit de
ce qu'il a souffert pour vous...

Imagineroit-on que des chrétiens, tant foit peu instruits, aient pu parler de Louris Dieu, qui en a grand besoin ? Ces traits peignent admirablement l'ignerance religieuse de nos ancêtres.

Une bizarrerie presque aussi remarquable, (& combien n'y en avoit-il pas alors?) c'est qu'un dévot d'Italie air été Gibelin outré, c'est à-dire, surieux contre le parti des papes. Les Guels & les Gibelins, ceux-là partisans de la cons

## 160 Hist. eitteraire

de Rome, ceux-ci de la cour impériale;, se déchiroient avec une extrême animofité. Cigala sut indigné de la désection de Boniface le Jeune, marquis de Montferrat, qui, après avoir traité avec l'empereur Frédéric II, en 1239, avoit reçu de l'argent pour se liguer contre lui avec le pape. Voici comme il s'exprime à ce sujet dans un sirvente.

La faute insensée d'un méchant homme, du lâche marquis Boniface de Montserrat, me force malgré moi de Montserrat, me force malgré moi de Montserrat, me force malgré moi de tenir des propos injurieux. Je sais que je fais moi-même une folie, en commettant une faute volontaire pour la folie d'autrui. Mais ce qui me distructeur courte les coupables, personne ne craindroit de le devenir. Je parserai donc d'un fou, renégat de noblesse, coppresseur de l'honneur, destructeur de toute courtoisse, qui prétend sortir du sang de Montserrat; mais il n'y

#### DES TROUBADOURS. 161

» paroît pas à ses œuvres. Je le crois fils » ou frere du vent; tant il est léger de » cœur & d'inclination. On le nomme » mal à propos Boniface; car de sa vie » il n'a rien fait de bien. Je sais qu'il » s'est uni par serment aux Milanois & à » leurs alliés; & qu'il en a pris de l'ar-» gent, à la honte de sa famille. Il leur a rendu la foi, qu'il n'avoit pas. Mais: » pourquoi le reprendre d'avoir manqué » à fa foi d'hérétique, qu'il est? elle se » parjure aussir aisément qu'elle se jure. » S'il vouloit rendre l'argent qu'on lui » a donné pour cette foi, je crois qu'out » lui en donneroit volontiers quittan-» ce..... Ah! malheureux Mont-» ferrat, qu'il déshonore avec toute » votre race, voilà donc où aboutit la = gloire éclatante qui fit briller votre. mom dans tout l'univers! ce

Comme l'esprit de parti dictoit les éloges, ainsi que les injures, le comte Thomas de Savoie, en qualité de zélé:

Gibelin, devoit être aux yeux de Cigala un homme accompli. Aussi le troubadour lui dit-il dans-une épitre : » Les » beaux faits par lesquels vous vous » fignalez me causent tant de joie, que » je vous offre tout ce que je puis, tout » ce que je sais, & encore davantage: » car ce que j'ai me semble trop peu » pour vous marquer le respect que je » vous dois.... Je regarderai comme » mes ennemis, quiconque vous fera le moindre mal..... Je vous prie de » répondre par des couplets à ceux que » je fais pour cimenter notre amitié. Je » ne demande pas si vous êtes gai & manoureux. Je n'en faurois douter : car » sans cela vous ne seriez pas en si gran-» de estime. Mais si vous le voulez bien. » je voudrois connoître & entendre une » partie de votre science.... Seigneur » Thomas, que celui qui vous fait prof-» pérer vous donne l'accomplissement de vos désirs, & à moi le pouvoir de

DES TROUBADOURS. 163

vous marquer mon respect, comme

je le voudrois. «

Parmi vingt-six pièces que nous avons de Cigala, rien ne paroît plus curieux que le conte suivant, & la tenson dont il est le sujet. On y trouvera une peinture naïve des mœurs.

» Or écoutez; je vais vous conter » une belle aventure, arrivée à deux a chevaliers Castillans, seigneurs d'un » riche château. Ils étoient distingués = par leur courage & leur esprit, beaux » & jeunes de leurs personnes; & n'é-» toient pas moins riches en amour, en m galanterie, & en tous autres faits plai-» fans. Ils aimoient deux dames jolies. » nobles, bien apprises, pour lesquelles » ils firent maintes belles choses, comme son fait pour l'amour des belles dames; » c'est-à-dire, qu'ils tenoient de belles » cours, faisoient de beaux rournois, de » beaux présens, bonne réception à qui venoit les voir, & se faisoient estimer

me de tout le monde, en sorte que leur réputation retentissoir au loin. Ils sur rent mieux aimés de seurs dames qu'aucun chevalier du même tems. Ces dames habitoient un château ésoimes de trois lieues angloises. Estes pleur envoyèrent un jour leur messar pour les inviter à venir passer la nuit avec elles; & chacun d'eux, sans rien savoir l'un de l'autre, promit de ps'y rendre.

Les deux chevaliers étoient freres.
Craignant de perdre leur château, car
ils se trouvoient en guerre avec de
grands barons du pays, ils avoient pris
leurs arrangemens; ils s'étoient juré
de ne jamais sortir tous deux à la fois;
& que l'un d'eux resteroir toujours
pour garder le château, & pour y
recevoir & servir les braves chevaliers
qui passeroient par-là. Chacun envoya
demander à l'autre la permission de
s'en aller; chacun répondit que pour

pes Troubadours. 1656

prien au monde il ne resteroit. Quelques
prières qu'ils pussent se faire mutuellement, aucun d'eux n'en voulut démordre; si bien que tous deux se
mirent en chemin. Il faut savoir que
le tems étoit fort mauvais: il pleuvoit, neigeoit, ventoit, & la nuit trèsobscure. Tout ce qu'ils purent faire
fut de recommander qu'on veillât bien
à la garde du château.

Ils n'avoient pas encore fait beaucoup de chemin, quand ils entendirent
des chevaliers venir vers eux; ce qui
les obligea de s'écarter, & se ranger le
les obligea de s'écarter, & se ranger le
ofoir bon glte, disoit l'un de ces chevaliers. A quoi l'autre répondit: Dieu
préserve de mal les deux freres: nous
les trouverons bien à notre besoin; nous
ne serons bien reçus, bien honorés, bien
fervis: car il n'y eut jamais plus honnétes chevaliers ni plus courtois. Autrement nous aurions encore plus de trois

#### 166 HIST. LITTÉRAIRE

» lieues à faire pour trouver un autre ... glte.

» Les deux freres furent bien aises &

» bien fâchés tout à la fois d'entendre

» cette conversation; bien aises de ce

» qu'on disoit à leur louange; bien sâ
» chés de ce qu'aucun d'eux ne se trou
» veroit au château. Ils s'exhortèrent

» beaucoup l'un l'autre à y retourner en

» diligence; & long tems disputèrent

» avec chaleur à qui n'y retourneroit

» pas. Ensin l'un d'eux, se déterminant

» à retourner, dit que c'étoit pour l'a
» mour de sa dame qu'il se sacrissoit

» ainsi, «

Après ce conte vient une tenson, où le troubadour demande à une dame, qu'il nomme Guillelma de Rosas, lequel des deux chevaliers sit le mieux son devoir.

#### GUILLELMA.

» Ami Lanfranc, c'est celui qui alla » trouver sa mie. J'avoue que l'autre sit DES TROUBADOURS. 167

bien aussi; mais sa maîtresse ne dut

pas être assurée de son empressement,

comme celle qui vit de ses propres

yeux la fidélité de son ami au rendez
vous. En exécutant sa promesse, on

mérite d'être préséré à celui qui disse
te. «

#### CIGALA.

Madame, permettez-moi de vous dire que la gracieuseté & la générosité du chevalier, qui retourna pour garantir d'accident les voyageurs, venoit d'un principe d'amour: car toute courtoisse en provient. Et sa maîtresse dut lui en savoir cent sois plus de gré que s'il l'avoit vue; puisqu'il ne retourna que pour l'amour d'elle.

#### GUILLEL MA.

Lanfranc, ne vous avisez jamais de raisonner aussi sottement que le chevalier qui s'en retourna. S'il avoit tant d'envie de rendre service, il sit une grande injure à sa maîtresse de ne pas

#### 168 HIST. LITTÉRAIRE

» lui donner la préférence. Il y auroit » gagné ses bonnes grâces & du bon » tems; & il n'auroit pas manqué d'au-» tres occasions de rendre service pour » l'amour d'elle, s'il en avoit tant d'en-» vie. «

#### CIGALA.

Mille pardons de ma sotise, madame, je vois bien que vous n'aimez pas que les amans fassent d'autres pélerinages que vers vous; je vois que les chevaliers qui, au retour des tournois, n'en peuvent plus, vous mettent de mauvaise humeur.

#### GUILLELMA.

» Encore une fois, vous dis-je, un » chevalier doit tout quitter, le jour » même qu'il veut tenir en sa puissance » une belle & brave dame de haut pa-» rage. Je me fonde sur ce qu'il doit » avoir chez lui des gens, pour servir » sans qu'il y soit; car il ne peut pas y » être toujours. «

Madame

# DES TROUBADOURS. 169

Madame Guillelma ne se pique point ici de cette noble générosité, que les dames inspiroient quelquesois à leurs chevaliers.

Une autre tenson entre Cigala & Simon Doria, suppose dans le premier des sentimens qui font encore moins d'honneur à la galanterie dominante.

Doria demande, lequel est présérable, de mériter les faveurs d'une dame, ou seulement de les obtenir? Cigala répond: » J'avois cru autresois que le » mérite gouvernoit l'amour; mais je suis bien revenu de cette erreur. Il n'y » faut que de la hardiesse; la raison & » la sagesse n'y servent de rien. « Doria réplique qu'on ne peut rien faire de bon, qu'en suivant la raison & la sagesse. Cette tenson finit à l'ordinaire par choisir des juges, dont la décision n'est point rapportée.

Simon Doria est l'auteur d'une seconde tenson avec Jacques Grillo, sur un Tome II.

### 170 Hist. Littéraire

fujet aussi peu intéressant. Crescimbeni, dans ses additions aux vies des poëtes provençaux, dit que Simon étoit frere de Percival Doria, autre troubadour de Gènes, dont nos manuscrits ne parlent point. Tout le monde connoît l'illustre maison Doria de Gènes. Les Grillo, dont une branche a passé en Provence, sont aussi d'une noblesse fort ancienne.

Il nous reste à rendre compte de deux morceaux de Lanfranc Cigala, par lesquels on pourra juger de son goût & de sa morale.

Dans le premier, il condamne avec beaucoup de raison le style entortillé & énigmatique, dont plusieurs poètes se faisoient ridiculement un mérite.

» Je faurois bien faire, si je le vou» lois, ce qu'on appelle des chansons
» sines & subtiles. Mais je n'aime point
» les poésies obscures, & je veux que
» les miennes soient aussi claires que le
» jour. Le favoir est peu estimable, si la

#### DES TROUBADOURS. 175

» clarté ne l'illumine. Un auteur obscur » est comme mort; & la clarté le ressuf-» cite. Des mots fabriqués à force de » scie & de lime peuvent-ils rendre meil-» leur un ouvrage? Je ne crois pas que » celui qui scie & lime ses chansons, se » fasse autant d'honneur, quoiqu'il s'ima-» gine s'en faire plus, que celui qui » chante d'une façon claire & agréable. » C'est pourquoi je m'attache à cette » façon de chanter. Quiconque m'en » méprisera, ne trouvera pas, entre » mille, quatre hommes de son senti-» ment. C'est une étrange fureur de vou-» loir être obscur; & qu'un homme d'es-» prit n'en ait point assez pour tirer de » l'eau claire d'un clair ruisseau. «

Cette affectation d'obscurité est sans doute souverainement ridicule; ce qui l'est peut-être autant, c'est d'y attacher une réputation d'esprit. Si l'homme d'esprit est obscur, ce désaut ternit la gloire de ses ouvrages, Si l'homme sans talent 172 HIST. LITTÉRAIRE
est obscur, c'est qu'il n'a pas l'esprit de
mieux concevoir & de mieux écrire.

Dans l'autre pièce, le troubadour traite une question de morale fort surprenante: L'homme loyal doit-il user de tromperie envers les trompeurs? Il soutient l'affirmative dans les termes les moins mesurés.

DES TROUBADOURS. 173

no donnerois-je les trahisons? Aussi no me ferai-je faute de trahis ceux qui non trahi. «

On croira sans peine qu'un guerrier du treizième siècle, qu'un Italien surtout ait pu avoir cette morale: Machiavel a étalé depuis des principes beaucoup plus dangereux. L'honnête homme doit rougir à la seule idée de trahison. Que serace du chrétien? Cigala auroit été certainement un de ces saux dévots, qu'on accuse de couvrir d'un masque de piété les noirceurs les plus condamnables, s'il avoit eu de pareils sentimens après une conversion apparente. Mais le saux dévot se garde bien d'annoncer les trahisons qu'il médite.

Selon Nostradamus, Lanfranc de Cigala fut assassiné près de Monaco, en 1278, dans un voyage qu'il faisoit de Provence à Gènes.

# LVII.

# HUGUES DE SAINT-CYR.

Hugues de Saint-Cyr naquit au bourg de Tégra ou Montégra dans le Querci. Son pere étoit un vavasseur (arrière-vassal), dont le château de Saint-Cyr fut ruiné par la guerre. Les freres aînés de Hugues, voulant lui faire embrasser la cléricature, sans doute comme un moyen de décharger la famille, ou peut-être de l'enrichir, l'envoyèrent Étudier à Montpellier. Mais il n'y apprit que l'art des troubadours, & l'histoire des hommes célèbres par leur vaillance; car cette histoire étoit d'un grand usage dans le monde. Enfin il débuta par le métier de jongleur. La fortune lui fut d'abord peu favorable. Il parcouroit la Gascogne, tantôt à pied, tantôt à cheval, cherchant à se ménager des ressour-

# DES TROUBADOURS. 1753 ces par son talent. Le comte de Rhodez, le vicomte de Turenne, le dauphin d'Auvergne firent des vers avec lui, & contribuèrent de la sorte au développement de son génie.

Nous avons déjà vu plusieurs exemples de querelles entre les troubadours, sans que les protégés mêmes épargnaffent les protecteurs. Il s'en éleva une très-vive entre le comte de Rhodez & Hugues de Saint-Cyr. De-là ces couplets où ils se déchirent mutuellement. Hugues dit au comte: » Ne vous épouvantez pas. Je ne suis point venu au près de vous, pour vous rien demanarder; j'en ai autant qu'il me faut. Je vois que l'argent vous manque, & je crois qu'on feroit une grande charité » de vous donner. «

Le comte répond: » Je vous ai vu ici » nu & misérable; j'ai bien du regret de » vous avoir renvoyé opulent. Vous » m'avez plus coûté que deux archers &

# 176 HIST. LITTÉRAIRE

s deux chevaliers. Cependant si je vous no donnois encore un palesroi, Dieu m'en no garde, vous seriez homme à le prenno dre. L'art de rimer sembloit rendre égaux tous ceux qui le pratiquoient.

Dans d'autres couplets, le comte menace d'aller assiéger un seigneur nommé
Arnaud, qui le bravoit, & chez qui
Hugues de Saint-Cyr s'étoit retiré.

On ne vous craint point, répond

celui-ci. Quand deux joueurs se mettent au jeu, personne ne sait qui rira

ou qui pleurera: jusqu'à ce qu'ils aient

quitté le tablier (le damier.) Et on

ne peut s'applaudir de la journée, que

le soir ne soit venu: car tel matin vous

paroît heureux, dont la soirée est suneste. «

La comtesse de Bénanguès favorisa notre troubadour; & lui procura l'amitié de Savari de Mauléon, qui le mit en équipage. Après avoir été long-tems avec ce seigneur en Poitou & dans les

# DES TROUBADOURS. 177

pays voisins, il alla en Espagne visiter. les cours du roi Alphonse de Léon, (Alphonse IX, mort en 1230,) & de Pierre, roi d'Aragon, (Pierre II, mort en 1212.) De-là, il vint en Provence, où il vécut dans la société des barons. aimant à s'instruire avec les autres, & leur communiquant volontiers son savoir. Par-tout on goûtoit ses vers. Il fit peu de chansons, dit l'historien provencal; car il ne fut jamais fort amoureux. Mais quand if fe trouvoit avec les dames, il savoit fort bien jouer le rôle d'amant, Il savoit également conter leurs aventures, les célébrer ou les décrier, selons qu'elles le traitoient bien ou mal. -

Malgré son peu de penchant à l'amour, il ne put résister aux charmes d'une dame d'Anduse, nommée madame Clara; belle, gracieuse, vertueuse; dont l'unique soible étoit l'ambition d'acquérir de la célébrité, & de se lier avec les dames & les chevaliers les plus illustres.

# 178 HIST. LITTERAIRE

Le troubadour la servit avec empresserment, & s'essorça de satisfaire ses goûts. L'historien assure qu'il lui procura l'amitié de toutes les nobles dames du pays; jusqu'à établir entre elles un commerce de méssages, de lettres & de présens; qu'il lui faisoit ses réponses; & qu'elle l'en récompensoit par beaucoup d'égards pour ses prières & pour son amour.

Encouragé dans sa passion, Hugues

y livra sans réserve. Mes yeux ont

vaincu mon cœur, dit-il, & mon cœur

m'a vaincu moi même. Mon amour

s'accroît de jour en jour. Quand je

veux le déclarer à celle que j'adore,

je ne sais ni commencer ni finir....

Je voudrois que ma dame, avant de

me perdre, connût ce que je vaux.

Elle en auroit plus de soin de me con
server. Mais on maltraite toujours les

loyaux amans. Ce qui me console,

c'est que la seumission subjugue à la

sin les cœurs rebelles.

# DES TROUBADOURS. 179

Il dit ailleurs que, pour être bien traité, il faudroit qu'il devînt faux & méchant. Il invective contre les femmes, qui sans rien donner ni promettre, mais pour paroître s'amuser de gens qu'elles n'aiment point, se perdent de réputation en faisant croire ce qui n'est pas. S'il se plaint & s'il pleure, sa dame rit & chante; s'il se fait agneau, elle se fait loup. Toutes ses rigueurs cependant ne l'empêcheront pas de l'aimer.

Madame Clara, soit modestie, soit autre motif, ne vouloit pas même l'avouer pour amant. Elle lui ordonna d'adresser à la comtesse de Provence, (Béatrix de Savoie,) les chansons qu'il faisoit en son honneur. Voici un de ces envois. A la brave comtesse de Provence, dont toutes les actions respirent l'honneur & la sagesse; toutes les paroles, la courtoisse; tous les semblans le plaisir, l'amour & la valeur; j'envoie ma chanson: car celle qui en est le sujet me l'a ordonné.

H vj

#### 180 HIST. LITTERAIRE

Le troubadour & sa dame se brouisserent, se raccommodèrent plusieurs sois, selon l'usage. Une autre dame, nommée Pansa, jalouse de la réputation que Hugues procuroit à la première, entreprit de la supplanter, pour avoir un panégyriste à son tour. Elle sit venir le poëte, lui dit que sa maîtresse étoit une ingrate qui lui préséroit d'autres galans, en témoigna charitablement sa douleur, & offrit de le dédommager. Il la crut, rompit ses engagemens, poussa même la persidie jusqu'à médire publiquement de madame Clara, & à césébrer sa rivale.

Il servit long-tems celle-ci, espérant toujours & n'obtenant rien. Le chagrin amena le repentir. Pour réparer sa faute, il employa une médiatrice puissante auprès de la maîtresse qu'il avoit trahie. La paix se sit à force de sollicitations. Il ne manqua pas de la célébrer, en médisant de madame Pansa plus qu'il n'avoit sait de l'autre. Il dit dans une

chanson qu'il ne sut jamais aussi content qu'il l'est, désivré d'une indigne & malheureuse passion, pour retourner à une dame remplie d'honneur & de sincérité. Sûr du pardon qu'il a obtenu, il confent à ne plus trouver grâce, s'il fair quelque chose qui lui déplaise. Il mérite bien peu son indulgence; mais la pénitence essace tous les crimes. Si une autre l'a trompé, il n'a aucun soupçon contre celse-ci. Seulement il n'ignore pas combien de gens en sont amoureux: & cela sui laisse une ombre de jalousie; car château fortement attaqué est toujours en

Ce dernier trait n'est pas d'une galanterie fort délicate. Aussi Hugues de Saint Cyr se détacha-t-il encore de sa maîtresse, pour aller en Lombardie où il épousa une jeune & noble Trévisane. Depuis son mariage, il cessa de composer des chansons. Nostradamus le fait mourir en 1225.

risque de se rendre.

#### 182 HIST. LITTÉRAIRE

Parmi ses pièces, au nombre de vingtcinq, nous remarquons un sirvente composé certainement après cette époque, contre un seigneur nommé Guillaume, qu'il accuse ouvertement de matérialisme. L'auteur parle en Guels zélé, dont la haine prodigue aux Gibelins, c'est-à-dire, à l'empereur & à ses partisans, les imputations d'incrédulité & d'hérésie.

» Dieu sans doute doit donner une
» bonne sin à ceux qui soutiennent la
» franchise, la droiture & l'église, con
» tre celui qui n'a de soi ni en Dieu ni
» en la loi, qui ne croit point une autre
» vie ni un paradis, qui dit qu'il ne reste
» rien de l'homme après sa mort.....
» Si le comte Raimond le protége, qu'il
» craigne de partager son malheur. Déjà
» le comte s'est vu enlever par le pape,
» Avignon, Nîmes, Carpentras, Rhodez,
» Toulouse, &c. Son beau-frere, le bon
» roi d'Aragon, en mourut, Et s'il de

DES TROUBADOURS. 183 mande la restitution, il lui faudra porrer le faucon d'autrui.

» Que le faucon fils de l'aigle, qui est » roi des François, apprenne que Fré-» déric (II) a promis aux Anglois de » leur faire rendre la Bretagne, l'An-» jou, le Poitou, la Normandie, la » Guienne, &c.... Frédéric n'a d'au-» tre ambition que de ruiner la Fran-» ce & l'églie, que de faire triompher sa » loi hérétique. L'église & le roi doi-» vent donc ordonner sa croisade, & » venir nous protéger; & nous devons » aller faire la conquête de la Pouille. II » ne faur pas que celui qui ne croit point » en Dieu ait aucune terre. «

On voit que le troubadour veut armer la France contre l'empereur, sous prétexte de zèle de religion. La ligue de Lombardie, ainsi que la cour de Rome, s'efforçoit de détruire la puissance impériale. L'empereur su accusé d'impiété: ses partisans devoient l'être;

# 184 HIST. LITTERAFRE

& si l'on avoit pu les dépouiller tous, comme le comte de Toulouse, parce qu'un ennemi de la soi ne devoit posséder aucune terre, (principe admirable, qu'on appliquoit au gré du caprice & de l'ambition!) la croisade contre les Albigeois auroit servi de modèle pour tous les pays de l'Europe.

Eccelin de Romano, appelé tantôt tyran & tantôt comte de Vérone, étoit partisan de l'empereur. Aussi le troubadour le déchire-t-il dans un sirvente. Il se sélicite d'entendre dire que l'orgueil & la puissance de ce seigneur baissent considérablement. » Tout ce qui » lui arrive de mal me fait plus de plaissir que mon propre bien. Ses joies me » font pleurer, comme ses chagrins me » réjouissent. Les dames qu'il sit brûler, » les barons qu'il sit pendre, les pucelles » qu'il sit passer au sil de l'épée, les » monastères qu'il mit en cendres avec » leurs croix & leurs autels; tant de sort

#### pes Troubadours. 185 > faits ne lui ont procuré aucun avantage. Comment Dieu a-t-il pu si longtems différer sa vengeance? S'il ne la > fait bientôt éclater, une soule de perprocuré aucun avantage. Comment Dieu a-t-il pu si longtems différer sa vengeance? S'il ne la > fait bientôt éclater, une soule de perprocuré aucun avantage. Comment Dieu a-t-il pu si longtems différer sa vengeance? S'il ne la > fait bientôt éclater, une soule de perprocuré aucun avan-> fait bientôt éclater, une soule de per-> bles. «

Ce langage doit paroître étrange dans la bouche d'un homme qui accuse ses ennemis d'impiété. Les accusateurs se démasquent souvent eux-mêmes.

Selon Crescimbéni, Pétrarque estimoir fort ce poète, & le nomme dans le chapitre rv de son Triomphe d'amour. Nostradamus prétend que Hugues Brunet est le troubadour célébré par Pétrarque à d'autres disent que c'est Hugues de Penna. (Voyez l'article de ce dernier.)



# LVIII.

### NAT DE MONS.

La morale est du ressort de la poésie; dont le plus bel usage est d'inspirer la vertu. Quelques troubadours, à l'exemple des anciens poètes, ont exercé une si noble sonction; & c'est la faute de leur siècle, s'ils n'y ont pas mieux réussi. Mais aucun n'a montré plus de zèle & moins de goût dans cette carrière, que celui dont nous allons faire connoître les ouvrages.

NAT DE Mons étoit de Toulouse. C'est tout ce qu'en disent nos manuscrits. Ses poésies prouvent qu'il vivoit sous les règnes d'Alphonse X roi de Castille, & de Jacques I roi d'Aragon, vers le milieu du treizième siècle. La scolastique faisoit alors la grande étude des savans. Vraisemblablement ce troubadour étoit forti de quelque université, ou de quelque école de moines: car toutes ses pièces sont comme des traités de philosophie, hérissées de divisions, de subdivisions pédantesques, plus propres à fatiguer l'esprit qu'à l'éclairer, & à dessécher le cœur qu'à le nourrir. On y trouve cependant de bons principes de morale; on y trouve surtout de quoi s'instruire sur la manière de penser d'un tems peu connu.

Ces pièces, au nombre de six, renferment beaucoup de leçons pour les grands; leçons ordinairement stériles, mais qu'il est toujours nécessaire de répéter, ne dussent-elles servir que de témoignage contre les abus de la grandeur. Ecoutons le poète parler au roi d'Aragon.

La valeur, la gloire, les hauts faits, & l'air noble, courtois & bienféant des rois ou des seigneurs, sont de brillantes qualités; mais qui ne suffisent

#### 188 HIST, LITTERAIRE

pas pour leur réputation, s'ils commettent le mal & s'ils font des injustions ces. L'éclat dont ils sont environnés, dignes d'admiration à bien des égards, est obscurci par des fautes continuelles, qu'ils se permettent d'autant plus facilement, qu'on n'ose jamais les commettedire.....

Le blâme est plus à craindre que la mort. La mort n'est un mal que lorsqu'elle n'est bonne à rien: este est un bien, quand elle devient utile....

C'est un grand blâme & une grande honte à un roi de changer trop légérement de volonté. Il doit avoir un esprit droit & serme; il doit prendre garde de varier dans ses résolutions; car toute volonté légère est sujette à perrer. «

#### Envor

» Roi d'Aragon, qui méritez tant de » louanges, fouffrez que je vous adresse » ce discours; & persévérez constamDES TROUBADOURS. 189 ment dans vos efforts pour le service du tout-puissant. ∞

Une autre pièce plus curieuse traite de l'influence des astres sur les hommes. Le troubadour adresse au roi de Castille, Alphonse X, une question sur cet objet. Alphonse étoit philosophe & astronome. Nat de Mons ne pouvoit guère philosopher avec un homme plus habile.

me sens les plus sages, les plus vertueux, me sont persécutés par la mauvaise fortune, sans qu'il y ait de leur saute; me tandis que tout réussit à des méchans pleins de sausset & de vices. Sur cela, me beaucoup de personnes prétendent que me le sort des humains dépend de la me constellation sous laquelle ils naissent. D'autres soutiennent que l'influence des astres n'a aucun pouvoir, & que tout dépend du hasard. Les premiers disent qu'une soule de savans ont étue dié les astres, & qu'il est démontié

# 190 Hist. Litteraire

» que tous les événemens y sont écrits » En effet, tout ce qu'on voit dans le » monde tire son ètre & sa vie des qua-» tre élémens, selon le mouvement des » planètes; & ce qui est réglé par les » astres, paroît tellement prédestiné qu'il » ne peut être changé. Ne voit-on pas » comme tous les événemens sont con-» duits par leur puissance, depuis le 20 commencement jusques à la fin, sou-» vent annoncés par des songes pendant » le sommeil, & en veillant, par des » augures & autres fignes infaillibles? » Le témoignage de nos ancêtres, celui » des auteurs, les saintes prophéties en so font foi, & prouvent que l'homme est » heureux ou malheureux suivant qu'il y » est prédestiné. «

» Celui qui réfute l'opinion du pouso voir des aftres, dit que les autorités » ne peuvent combattre ce que nous » apprend la raison, dont la vue est plus » éclairée que nos yeux.... Elle nous

#### DES TROUBADOURS. 191

» apprend que le hasard n'est point l'ar» bitre de notre sort; qu'une vertu plus
» puissante que la nature nous conduit;
» que croire l'homme soumis aux astres,
» c'est croire qu'il n'a lui-même aucun
» pouvoir pour faire le bien & le mal,
» par conséquent pour mériter & démé» riter; que, s'il est composé des seuls
» élémens, il ne restera rien de son ètre
» au-delà du terme de sa vie; que c'est
» méconnoître Dieu & les biens qu'on
» en a reçus, offenser le créateur & lui
» faire injure, que d'attribuer tout aux
» astres. «

L'adversaire accumule ici les argumens sur l'existence de Dieu, & sur l'immortalité de l'ame, Il fait valoir l'excellente preuve d'une autre vie, tirée de ce que la justice divine doit récompenser le bien & punir le mal, ce qui ne se voit pas toujours dans celle-ci. Il disserte sur les délais de la justice de Dieu, dont les récompenses & les châtimens viennement

#### 392 HIST. LITTERATRE

au terme convenable. Il ajoute ensuité contre le système de l'influence absolue des planètes:

Il y a dans cette opinion double

possible..... A la vérité, les éclipses,

possibles plaies, les vents & autres choses

possibles naturelles suivent le cours des astress;

possibles mais le bien & le mal que l'homme

possibles n'en dépend pas..... La nature

pos de l'homme est fort différente de celle

pos de la bête. Celle-ci n'est portée par

possible possible portée par

possible possible portée par

possible pos

A la fin de l'ouvrage est la décision du roi Alphonse, conforme sans doute aux sentimens de l'auteur. On s'attend à voir triompher la liberté de l'homme. l'immortalité de l'ame, en un mot les raisons par lesquelles le premier système a été victorieusement combattu. Point du

du tout. Le pouvoir des aftres, & la faralité qui en résulte l'emportent sur des principes si respectables,

Nous Alphonse, roi des Romains\*,

de Castille, Tolede, Compostelle,

Séville, Léon, Gordoue, Murcie,

Algrave, Grenade, Andalousse, &c.

Disons, que l'homme est en partie

gouverné par les astres, en partie par

le destin, en entier par le hasard, &c.

que le bien & le mal viennent de l'un

ou des deux, ou des trois ensemble.

Mais de dire avec précision, par lequel

de ces trois principes le bien & le mal

viennent à chacun, il n'y a personne

qui puisse le décider, & personne ne

connoît les jugemens de Dieu. «

Ce roi, surnommé le Sage, disoir que, si Dieu l'est appelé à son conseil, le monde auroit été plus parfait. C'étoit pour

<sup>\*</sup> Alphonse fut élu roi des Romains en 1257, se soi de Murcie en 1266.

# 194 HIST. LITTERAIRE

tourner en ridicule les systèmes compliqués des astronomes de son tems. Quelques auteurs l'ont taxé d'impiété sur cette parole. Le jugement que lui fait prononcer le troubadour, leur auroit, sans doute, fourni une marière d'accusation plus solide.

Deux lettres en vers de notre poëte au roi d'Aragon (Jacques I) nous arrêteront moins long-tems.

La première n'est qu'une dissertation proline & ennuyeuse sur les principes du bien & du mal, sur la nature de l'ame & saliberté. Elle s'adresse: Au noble roi d'Aragon, franc, noble, courtois, &c. Salut, louanges & grâces de la part de Nat de Mons. Salut à votre personne, louanges à votre mérite, & grâces pour les honneurs que j'ai reçus de vous. Elle sinit par l'exhorter à faire le bien, tandis qu'il en a le tems & le pouvoir.

La seconde: Au bon roi, seigneur d'Aragon, noble, vertueux, brillant?

bes Troubadours. 195]
brave, plein d'esprit, de générosité, de valeur, de courtoisse. Etc. Nat de Mons, prêt à lui rendre ses services en toute humilité, baise les pieds & les mains. C'est une instruction sur la manière dont il juge que les princes doivent composer leurs cours.

» Il doit y avoir toujours des gens • qui louent le bien, & reprennent le » mal qu'ils voient. Il y faut aussi des » joueurs pour réjouir l'assemblée, des » gens gais qui causent volontiers, des » gens doux & gracieux, des espions » pour découvrir les crimes, des hommes d'honneur & de probité. Tout sert » dans une cour: on y peut tirer parti » des bons & des méchans : mais il ne » faut confier la garde de sa personne » qu'à ceux dont la fidélité est connue. - & ne prendre conseil que des gens » sages & éclairés. On doit se tenir bien n en garde contre les flatteurs. Ils font » pires que les larrons, qui ne peuvent I ij

### 196 Hist. Litteraire

» rien prendre d'aussi précieux que la » réputation & l'honneur. «

Suit une invective contre ces pestes de cour. Le poëte représente les malheurs où les grands se précipitent, en écoutant leurs conseils, & en se livrant aux violences qu'ils inspirent. Il donne les moyens de démêler leurs artifices; il y joint des leçons de modération & de clémence, opposées aux cruelles injustices des flatteurs.

Un habile jongleur avoit demandé au tronbadour ses avis, sur les moyens de plaire & de réussir dans le monde. C'est le sujet d'une très longue pièce, où se trouvent des choses judicieuses parmi beaucoup d'inutilités.

- » Ne vous louez jamais vous-même.
- » Ne vous pressez point trop de parler,
- » dans la confiance de l'emporter sur les
- » autres. Évitez tout ce qui tient de la
- » présomption & de la fatuité. Ne vous
- » inquiétez pas du peu de discernement

# BES TROUBADOURS. odes seigneurs: il y en a quelques-uns » d'éclairés, judicieux & honorables, » qui mettent les bons jongleurs en » beaux équipages, & leur accordent » toute sorte de distinctions & de plai-» firs. Parmi les moins éclairés, il en est » peu que le respect humain ne porte » quelquefois à les traiter honnêtement. » Ne vous prévenez point contre ceux » qui d'abord ne feront pas bien, ni en » faveur de ceux qui vous paroîtront » d'abord magnifiques. Ceux qui commencent par tout prodiguer, finissent » par n'avoir rien à donner. Ceux au » contraire qui montrent de la réserve. » sont plus en état que d'autres de faire - des libéralités, & les font avec plus de, » noblesse. Allez premiérement chez le » noble roi d'Aragon. En l'abordant, » prenez un air gai, courtois & ouvert: » car c'est à la mine qu'on juge les étran-» gers. Comme un seigneur de cette importance est souvent en affaires, pre-

# 198 HIST. LITTERAIRE

nez le tems de son loisir pour l'appro-

m cher. Ne témoignez point trop: d'avi-

» dité pour en obtenir des gratifications.

> Attendez que vous l'ayez affez amulé

» par vos talens. Vous jugerez du plaisir

» qu'ils lui causeront, par l'attention

» qu'il vous prêtera. «

Viennent ensuite d'ennuyeuses digreffions sur les qualités les plus dignes d'estime, & sur le bonheur analysé pédantesquement. L'auteur parle des gens vains & critiques, de ceux qui croient se faire aimer en faisant rire. La plaisanterie plast, dit-il, & le plaisant déplast. Il differte sur la façon d'acquérir, d'économiser, & de dépenser son bien. Il compte parmi les devoirs de l'homme, la dissimulation pour se garantir des artifices, la hardiesse & la force pour se désendre & se venger des attaques. Il censure les riches. qui s'imaginent être fort estimés parce qu'on les traite avec distinction, mais dont on ne fait cas qu'autant que l'on a

DES TROUBADOURS. besoin d'eux. Il distingue la louange qui honore, quand elle est donnée par des gens de mérite & capables de juger, d'avec celle qui ne fait point d'honneur, étant donnée par des sots & des méchans. Il anatomise le mérite, & le divise en cinq parties, loyaute, valeur, courtoisse, science, générosité. La courtoisie consiste à éviter tout ce qui est malhonnête, à être civil, gai, joyeux, affable, obligeant pour tout le monde, en observant les distinctions personnelles. Tout cela ressemble à un traité scolastique, he les idées se brouillent par la méthode même qu'on emploie pour les éclaircir.

Dans la dernière pièce de Nat de Mons, il s'agit des devoirs & de la mauvaile conduite des grands.

» Les grands, observés par plus de » personnes, & ayant dès-sors moins de » ressources pour se justifier, doivent » être plus attentiss à ne point commer-

Liv

#### 200 HIST, LITTERAIRE

re de fautes; puisqu'on s'empresse » davantage à divulguer les leurs que » celles du commun des hommes. Ils » font moins excusables d'en commettre, » la nécessité ne les y forçant point. » Maîtres de faire ce qu'ils veulent, » quelle indignité pour eux de choisir le mal? Nous voyons cependant aujour-» d'hui que les plus grands seigneurs sont » ceux qui font le plus de mal. Ils savent » bien défendre & punir les crimes; mais » ils sont les plus ardens à faire ce qu'ils » défendent, & bravent les jugemens de Dieu & des hommes. Null vice n'est aussi pernicieux que l'orgueil & la cu-» pidité: nul homme ne s'y livre avec » moins de retenue que les grands. On » diroit qu'ayant plus que les autres, ils » doivent moins désirer. C'est tout le p contraire. Plus on peut, plus on veut » avoir. Mais j'ai tort d'en rejeter le » blâme sur les grands seigneurs. La » plupart ne demanderoient pas mieux

#### DES TROUBADOURS. 201

- reque de se faire estimer. Leurs fautes
- → doivent être imputées aux vils conseil-
- > lers, qui souvent les sont agir contre
- » leur propre mouvement. Sans mérite
- » eux mêmes, ils seroient fâchés que
- » leurs maîtres en euffent. «

Ces vils courtisans essuient les invectives du poëte; & il ajoute: » Mais
» pour ne point m'arrêter davantage sur
» un sujet odieux, je veux me ranimer
» en me tournant vers l'amour, qui est
» le contre poison de toute amertume;
» je veux fatissaire aux désirs des jeunes
» gens, qui me prient de leur donner
» quelque seçon d'amour, « Là dessus, il
se jette dans une dissertation métaphysique, dont la secture glaceroit les jeunes
gens, & seroit baîller toute autre personne.

Aucun écrivain connu n'a parlé jusqu'à présent de Nar de Mons, ni de ses envrages.



#### LIX.

#### BERNARD DE LA BARTHE.

Un Bernard de la Barthe, archevêque d'Auch, fut déposé par des légats du pape dans le tems de la guerre des Albigeois. Il y a grande apparence. que c'étoit notre troubadour, sur lequel d'ailleurs on ne trouve aucune indication. Cette conjecture paroît solidement sondée sur un sirvente que nous avons de lui, où il parle de Raimond VI, comte de Toulouse. & de l'absolutions humiliante qu'il recut à Saint-Gilles; où il n'augure pas bien de cette paix, dont en effet on devoit beaucoup se défier; où enfin il montre des sentimens d'équité & de modération, fort différens des vues de la cour de Rome.

» Feuilles ni fleurs, été ni hiver, ne: » me font chanter, ou cesser de chanter,

#### DES TROUBADOURS. 203

Mais je chante, lorsque j'entends les heureux augures qu'on tire de la paix du duc, comte, marquis\*, avec l'église & les François. Paix bonne & solide, faire de bonne soi, entre bonnes gens bien résolus d'oublier le passé, & de lier une étroite amitié, me plaît sort ; mais non une paix sorcée : car de mauvaise paix il naît plus de malheurs que de biens. On doit dans la cour d'un roi trouver de l'équiré, & dans l'église de la miséricorde, de la clémence à pardonner sincérement les plus grandes sautes, selon l'écriture.

Cet esprit de modération, si contraire à l'esprit dominant, suffisoit pour rendre un homme criminel aux yeux d'un partir violent & injuste. L'archevêque d'Aucli sut déposé sous prétexte qu'il relâchoit la discipline dans son diocèse, & que sa

<sup>\*</sup>Raimond prenoir les titres de duc de Narbonne, comte de Toulouse, & marquis de Provences

#### 204 HIST. LITTERAIRE

conduite n'étoit pas régulière \*. Mais qu'on le suppose un fanatique déchaîné contre le malheureux comte de Toulouse, ou un traître vendu à l'ambition du pape & des croisés: toutes les injustices de ce tems-là donnent lieu de croire qu'on auroir, non-seulement oublié ses fautes, mais publié ses louanges, comme celles de tant d'évêques de la croisade, qui ne respiroient que le sang & les rapines.

<sup>\*</sup> Voyez Hift. du Languedoc, t. 3.





#### HUGUES DE L'ESCURE.

HUGUES DE L'ESCURE nous est feulement connu par une pièce unique, où l'on voir qu'il vivoir fous le regne d'Alphonse X roi de Cassille; pièce curieuse par le jugement qu'il y porte d'autres troubadours, & par la manière originale dont il vante son propre mérite.

» Je ne le sède point à Pierre Vidal, » pour la beauté de l'expression; à Al» bertet de Savoie, pour le bien dire; 
» à Perdigon, pour faire des sonnets. 
» véhémens; à Arnaud Romieu, pour 
» les chansons plaisantes; à Péguilain, 
» pour les chansons libres; à Fonsalada, 
» pour se vamer; à Pésardit, pour con» tresaire les gens; ni à Gasaubet, pour 
» bien vieller. J'emfais tant que je ne les 
» crains pas. Mais je veux faire un sin-

#### 206 HIST, LITTERAFRE

» vente, afin de parler d'autre chose, & » de prouver que Dieu m'a donné assez » d'esprit pour enseigner les plus habiles. » Le roi impérial de Castille (Alphon-» se X, élu empereur) étant le meilleur » roi qui fut au monde; les sirventes que = je compose pour lui, mieux fondés sur » la vérité que ceux du reste des trouba-» dours, s'affineront comme l'or au feu. » à mesure qu'ils seront plus entendus: » par les gens de bon esprit. Je n'ai pur m'empêcher de chansonner les méchans: » barons. Quoique par-là je me fois fair: » plus de cent ennemis, je ne crains au-» cun d'eux, & je jure par saint Àndré » que je ne serai jamais de leurs amis. «

Il finir par invectiver contre l'avarice: & la convoitife des mauvais seigneurs; il seur reproche de nourrir des enfanss qui ne sont point à eux.

-

#### EX L

#### JEAN D'AUBUSSON.

UNE pièce curieuse & originale de ce troubadour, nous fait regretter de n'avoir aucune connoissance de sa vie-L'expédition de l'empereur Frédéric IE contre la ligue de Lombardie est le sujet: de cette pièce. Frédéric, avec une armée d'Allemands, vint attaquer les rebelles en 1236. Pour s'attacher le jeune-Boniface marquis de Montferrat, il luis céda en 1230 plusieurs droits ou prétentions qu'il avoit sur ses terres, & luis set don de quelques châteaux. C'est ceque le poëte dépeint sous des images: allégoriques dans un dialogue avec Nicolet, à qui il demande l'explication d'uns fonge.

JEAN D'AUBUSSON.

» Seigneur Nicoler, je veux que vous

#### 208 HIST. LITTÉRAIRE

m'expliquiez un songe affreux que j'ai eu la nuit. J'ai tremblé pour le monde, à la vue d'un aigle qui venoit volant par les airs, & faisant suir devant lui tout ce qu'il rencontroit;
chassant ou prenant tout, sans que personne pût lui résister.

#### NICOLET.

» L'aigle signifie l'empereur, qui vient:
» par la Lombardie. Son vol élevé mar» que une grande valeur de ce prince,
» qui met en fuite quiconque l'a offensé.
» Car ni terre, ni homme, ni rien au
» monde ne peut empêcher qu'il ne soit
» le maître de tout, comme de rai» son. «

#### JEAN D'AUBUSSON.

» Nicolet, l'aigle faisoit un ravage » auquel rien n'échappoit. De Cologne: » arrivoit un vaisseau, bien plus grand » que je ne pourrois dire, rempli de: » seu, naviguant à travers les terres. » L'aigle souffloit le seu avec tant d'impétuosité, que les flammes embrasoient prous les lieux où il voloit.

#### NICOLET.

» Jean, l'aigle qui excite un si grand » vent est le grand trésor que l'empereur » mene en Lombardie. Le vaisseau est » l'armée des Allemands : il leur don-» nera tant de son trésor, qu'ils exécu-» teront ses ordres par tout. «

#### JEAN D'AUBUSSON.

» L'aigle éteignit ce grand seu, & répandoit une lumière dans le Montperrat, si brillante que tout l'univers en étoit dans la joie, Il répandoit cette lumière en tant d'autres lieux, que tout se ressentie de l'alégresse. Puis il s'assit au haut des airs, dans une région si élevée que de-là il considéroit le monde entier. «

#### NICOLET.

» Le feu ainsi éteint est la paix que » donnera l'empereur. La lumière répan-» due est la restitution du Montserrat.

#### 210 Hist. Litteraire

Il seroit inutile de relever quelques images mal afforties de cette pièce. Si la perfection du goût est rare dans les fiècles de saine littérature, peut-on la trouver dans les siècles d'ignorance? Ce qui me paroît plus digne d'observation, c'est l'étendue que donne le troubadour à la puissance impériale, qu'il veut faire dominer sur le monde entier. Il semble avoir adopté les principes des nouveaux juriscomultes de Bologne. On opposoit alors aux décrétales de la cour romaine l'étude du droit romain; & autant les canonistes avoient travaillé à établir pour les papes une monarchie universelle, autant les jurisconsultes travailloient-ils à l'établir pour les empereurs. Les derniers, on doit en convenir, raisonnoient mieux en partant des lois de l'ancien empire, que les autres ne pouvoient le faire en partant des lois de l'ancienne église.



#### LXII.

#### LE COMTE DE PROVENCE.

LE dernier comte de Provence, de la maison de Barcelone, Raimond Bérenger V, est mis par Nostradamus au nombre des troubadours. Selon cet historien, il cultiva la poésie provençale, comme il protégea tous ceux qui se distinguoient dans la carrière poétique. La comtesse Béatrix, sa femme, étoit également pour eux une bienfaitrice éclairée & généreule. Sa beauté, son esprit, ses libéralités, lui attiroient l'hommage des poëtes. Elle les combloit de présens; & le comte les rendoit heureux, en ajoutant aux autres grâces l'exemption des taxes publiques. Ce prince mourat en 1245. Par le conseil d'un sage pelerin, qui gouverna long-tems fon palais, ajoute Nostradamus, il avoit marié ses

HERETER BER TE STEEL STE

quatre filles aux plus grands princes, au roi de France Louis IX, au roi d'Angleterre Henri III, à Richard frere de Henri, & à Charles d'Anjou. Le moine de Montmajour, au rapport du même historien, avoit raison d'appeler le comte de Provence l'inconstant Catalan; parce que, trompé par les intrigues des médisans de sa cour, il renvoya le pélerin qui l'avoit si bien servi.

La singularité de ce dernier trait mérite une digression; d'autant plus que chacun connoît le fragment ingénieux, où Fontenelle a décrit la cour de Provence & le caractère des troubadours, d'après les idées de Nostradamus.

Dans le sixième chant du Paradis, le Dante, auteur presque contemporain, reproche au comte son ingratitude à l'égard du Romieu; c'est-à-dire, du pélerin, comme le signifie encore le mot provençal romiou. On voit que ce mot vient du pélerinage de Rome, qui sut

#### 214 HIST. LITTERAIRE

long-tems une des principales dévotions; parce que tout concouroit à la mettre en vogue.

Landino & Vellutello, commentateurs du Dante, exposent ainsi le fait. Un gentilhomme inconnu, revenant du pélerinage de S. Jacques de Compostelle, arriva chez le comte de Provence, & ravi de sa bonté généreuse, s'attacha bientôt à son service. Il montra tant de capacité & de sagesse, que ce prince lui confia l'administration de ses finances. Les soins, l'économie du nouveau ministre triplèrent le revenu de l'état; de manière que Bérenger put, non-seulement tenir une cour brillante, mais soutenir glorieusement la guerre contre le comte de Toulouse, qui avoit quatorze comtes pour vassaux. Le mariage des quatre princesses de Provence mit le comble aux services du pélerin. Cependant il n'échappa point à l'envie & à la méchanceté des courtisans. Leurs calom-

DES TROUBADOURS. 215 nies déterminèrent le prince à lui demander ses comptes. Il les rendit, & prouva son intégrité. » Monseigneur, dit-il en-» suite, je vous ai servi long-tems; j'ai mis un tel ordre dans vos finances, que » votre état est devenu très-considéra-» ble, de petit qu'il étoit. La malice de » vos barons vous engage à me payer » d'ingratitude. J'étois un pauvre péle-» rin, quand je suis venu à votre cour; » j'ai vécu honnêtement des gages que > vous m'avez donnés: faites-moi ren-» dre mon mulet, mon bourdon, & ma » panetière; & je m'en retournerai com-→ me je luis venu. «

Selon les mêmes auteurs, le comte touché de ces paroles voulut retenir le pélerin; mais il résista aux sollicitations, il partir, & l'on n'a jamais su ce qu'il étoit devenu.

A ce récit peu vraisemblable, un des historiens de Provence, César Nostradamus (neveu de Jean, dont il a rédigé

les manuscrits) ajoute encore des circonstances remarquables. Quelque tems après, selon lui, ce pauvre comte, fâché d'avoir cru trop légérement aux calomnies & flagorneries des envieux, considéra combien droitement, & avec quelle sincérité, sainteté & candeur, ce sage & tant avisé personnage avoit mené sa charge & administration. Sentant la perte qu'il venoit de faire, il lui envoya des messagers, avec instantes prières de revenir & de reprendre sa place; à quoi il ne voulut aucunement entendre, ains de propos délibéré fit son chemin . & passa outres Pendant plusieurs jours, le prince souffrit des besoins dans sa maison, en l'absence du romieu, & prit en aversion les auteurs de son départ. Quelques-uns ont écrit, ajoute le même historien, qu'informé des regrets de Bérenger, le miniftre retourna quelques jours après, fut reçu très-honorablement, reprit ses fonctions, & continua avec tant de fuccès:

DES TROUBADOURS. 217

fuccès, qu'il mérita d'être fait gouverneur, tuteur & défenseur de Béatrix héritière de Provence; comme on peut le voir par le testament du comte. Quelques autres disent que de ce Romieu, issu de la maison d'Aragon, descendent les seigneurs de l'illustre maison de Villeneuve.

Il n'est pas étonnant que César Nostradamus, comme son oncle, ait adopté le conte du pélerin. Les Provençaux, dit Mezerai, qui ont toujours eu l'imagination romanesque, peuvent avoir inventé ou du moins agencé cette intrigue à leur avantage. Bouche, historien de Provence, postérieur à Nostradamus, cite lui-même la réstexion de Mezerai, & nous met sur les voies pour en reconnoître la vérité.

Le comte de Provence eut un grand ministre, dans la personne de Romieu de Villeneuve, à qui même, par son testament sait en 1238, il laissa la tu-

Tome II. K

celle de ses filles & la régence, ainsi qu'à Guillaume de Cotignac. Il est également certain que la maison de Villeneuve étoit ancienne & illustre dans le pays; puisque parmi les seigneurs qui soutinrent le parti de la maison de Baux, contre Raimond Bérenger II, il y avoit un Raimond de Villeneuve. Le nom de Romieu aura sans doute servi de sondement à la fable du pélerin.

ment à la fable du pélerin.

"Il se peut bien faire, dit Bouche, que
"ce Romieu, au maniment de sa charge,
"ait eu quelques envieux, comme il
"arrive ordinairement aux ministres
"d'état, & qu'il ait reçu quelque petit
"déplaisir de son maître, sous le soupçon
"d'une mauvaise conduite. Mais qui
"croira qu'un grand prince ait donné la
"direction de ses sinances à un incon"nu? Qui croira qu'un grand homme
"ait gouverné long-tems un grand état,
"sans qu'on ait eu connoissance de son
"extraction & de son origine? Qui croi-

#### DES TROUBADOURS. 219

» ra qu'un grand homme, aussi connu » en Provence que le soleil, se soit si sont » éclipsé qu'on n'ait pu savoir ce qu'il » étoit devenu? Ç'a été une siction du » poëte Dante, qui vivoit presque au » même tems en Italie, à qui Jean Vil-» lani, son compatriote & contempo-» rain, a ajouté trop de soi, & à eux » deux, tous les autres historiens, &c. «

Ce raisonnement ne peut guère laisser de doute, une sois que l'existence de Romieu de Villeneuve est connue. Quelque disgrace passagère d'un ministre si estimable, & par conséquent si exposé à l'envie & à la haine des courtisans, aura fait du bruit dans le monde. Le Dante, mal instruit du sond des choses, trompé par le nom équivoque de Romieu, sur lequel on avoit peut-être déjà fabriqué des sictions, aura débité en poète une sable que les historiens auront pris pour une vérité. Tout cela est facile à concevoir; au lieu que l'histoire du pélerin,

devenu ministre, porte tous les caractères du roman.

本品でいたに しょうしょうしょ

Le moine de Montmajour, cité par Jean Nostradamus, devoit être mieux instruit que le Dante; car il vivoit en Provence, & l'autre en Italie. Mais dans le passage cité, ce moine caustique dit seulement que Raimond Bérenger a renvoyé le Romieu qui gouvernoit si bien ses affaires. Il rappelle une faute du comte, sans parler de son repentir & de la manière dont il la répara. Ce trait de malignité prouve seulement une disgrace passagère du ministre.

Du reste, comme l'observe Bouche, le testament de Romieu de Villeneuve fait en 1250, conservé dans les archives de l'évêché de Vence, prouve évidemment sa naissance & sa parenté, le grand nombre de biens qu'il possédoit en Provence, » & encore mieux qu'elle a été » sa bonne conscience au payement de » ses dettes, & en la réparation de

DES TROUBADOURS. 221 se quelques violences ou injustices, qui se avoient été faites, soit par son commandement soit par sa connivence, se en tems de guerre. Le comte avoit récompensé magnifiquement ses services, en lui donnant la ville de Vence, se plusieurs châteaux dans les territoires de Nice & de Grasse.

Observons encore une erreur des historiens, qui disent qu'avant sa disgrace, Romieu avoit procuré le mariage des quatre filles de son maître. La cadette, Béatrix, n'épousa Charles d'Anjou, qu'après la mort de Raimond Bérenger.

Il ne reste aucune pièce de cet illustre troubadour, excepté peut-être quatre couplets alternatifs qui se trouvent dans nos manuscrits, entre le comte de Provence & un brave chevalier qu'il nomme Carn & ongla (chair & ongle); par lesquels il paroît que le chevalier avoit sait la guerre en Espagne, & que le comte avoit craint pour sa vie. Crescim-

#### 222 HIST. LITTERAIRE

béni, parlant de ces couplets, dit qu'il ignore qui étoit ce comte de Provence, à moins que ce ne soit Raimond Bérenger, dernier du nom, dont Nostradamus a donné la vie.

Les mêmes auteurs mettent au nombre des troubadours Frédéric I & Frédéric II, célèbres empereurs dont nous avons parlé plusieurs fois. Nostradamus attribue au premier un couplèt, que M. de Voltaire attribue au second, (Essai sur les mœurs, &c. c. 82.) & dont il n'y a aucun vestige dans nos manuscrits. Ces princes protégèrent les muses; mais leur vie ne peut appartenir qu'à l'histoire politique.

**は出版的のということとの** 





#### LXIII.

#### LA COMTESSE DE PROVENCE.

Nous ne la connoissons que par un couplet, où elle dit à son ami: » Qu'elle » ne voudroit pas qu'il sût si timide, lui » qu'elle croit amoureux de bonne soi: » Que, s'il est épris d'amour, elle s'en » réjouit, puisqu'il lui a inspiré les mê- » mes sentimens: Qu'ainsi la crainte qu'il » a de s'expliquer leur porte grand pré- » judice à l'un & à l'autre; car une dame » n'ose honnêtement saire les avances. «

Cette princesse étoit peut-être la femme de Raimond Bérenger V, célébrée comme une protectrice des troubadours.



### LXIV.

#### LE MOINE DE FOSSAN.

On ignore la naissance & la patrie de ce troubadour. Ses ouvrages semblent prouver qu'il étoit de l'ordre des Franciscains, & qu'il avoit pour la Vierge une espèce de dévotion, semblable à celle des autres pour leurs maîtresses.

Charles of the second of the s

Deux de ses chansons déplorent les rigueurs d'une maîtresse qu'il ne nomme point. Mais dans une troisième, il exhorte ses lecteurs à suspendre leur jugement; il les avertit qu'on risque beaucoup en jugeant sur de simples apparences, souvent trompeuses; il ajoute:

\*\*Les apparences sont contre moi, lorse qu'on me reproche de faire le rôle d'amoureux; & qu'on dit qu'il ne me convient ni de chanter ni de versisser.

#### DES TROUBADOURS. 225

» à moi qui suis de l'étroite observance.

» Mais on s'y trompe. « Puis continuant de chanter celle à qui il a donné son éœur: » Je suis devant elle à genoux, » les mains jointes, comme son très
» humble esclave, plein d'ardeur dans » l'attente de ses regards amoureux, & 
» d'admiration dans la contemplation de 
» son beau corps & de ses agréables: 
» manières. «.

Rien n'est plus bizarre que l'imagination d'un dévot peu éclairé ou enthousiaste. Elle donne aux choses saintes toutes les formes qu'il lui plast. Elle se peint la divinité, au gré de ses caprices, tantôt d'une saçon, tantôt d'une autre; elle voit la Vierge de l'œil prosane d'un amant; elle s'extasse de ses solles chimères, & en jouir avec transport comme du bien le plus réel. Ces pieux désires ant passé jusqu'aux mystiques des dermiers tems.

#### LXV.

#### DURAND, tailleur de Paernas.

PAERNAS nous paroît être la petite ville du comtat appelée aujourd'hui Pernes. Le nom de Tailleur donné à Durand désigne probablement un métien qu'il avoit exercé, lui ou ses parens. Quoi qu'il en soit, il sut un de ces poëtes qui écrivoient avec liberté sur les affaires politiques de leur tems, & qui se déchaînoient contre les princes quand ils ne les prouvoient pas savorables à leur parti.

Sujet zélé du comte de Toulouse, il vit avec douleur le traité humiliant, par lequel ce prince en 1229 céda au roit de France (Louis IX) le duché de Narbonne, les comtés particuliers de Narbonne, Bêziers, Agde, Nîmes, Uzès, Viviers, &c. C'étoit un fruit de la croiffade contre les Albigeois. Saint Louis,

## encore très-jeune, profita du préjugé qui autorisoir, sous prétexte de religion, les injustices qu'elle occasionna. Jacques I, roi d'Aragon, allié du comte, n'avoit pu soutenir sa cause avec succès; & le soible Henri III, roi d'Angleterre, ne pouvoir même rien recouvrer de ce

que sa couronne avoit perdu en France. C'est ce qui échausse la bile du troubadour, dans un premier sirvente, où il veut tirer sur ceux qui ont jeté l'honneur à la renverse.

Puisque j'ai arbalète & croc, je toucherai des éperons pour aller tirer sur les plus hauts lieux. On tient pour nigaud le roi d'Angleterre, de se laisser le honteusement chasser de se états:

c'est le premier que je veux frapper.

Je haïrai éternellement le roi James (Jacques I d'Aragon) qui a mas gardé fa foi. Aimeri de Narbonne a mieux tenu la sienne; (ce vicomte de Narbonne avoit servi sidellement le comte

K vj

de Toulouse:) » c'est pourquoi je suis 
» de ses amis. Sa conduite a été celle 
» d'un homme d'honneur: James s'est 
» conduit en roi sans courage, dont je 
» serai fort aise de voir la chute. S'il 
» nous avoir donné du secours, nous 
» aurions été délivrés, & bien dans nos 
» affaires: les François auroient été dé» consits, pris & mis à mort; & le com» te marquis, prenant consiance, n'au» roit écouré ni paix ni accommode» ment. Il n'a cédé que parce qu'on ne 
» l'a point secouru. Autrement il eût 
» déployé sa bannière.....

» Les deux comtes (de Toulouse & de Provence, brouillés au sujet de la révolte de Marseille,) » se sont la guerre » en deçà parmi nous, faute de média» teur qui les accommode; mais nous » en sommes peu émus. (Cette guerre re sut pas vive.)

» Les hauts barons ont soussert sin » patienment seur disgrace, que la meil-

# bes Troubadours. 229 Leure partie du monde est étonnée du triomphe des François. Puisqu'ils souffrent que telle nation les attrappe, ils ne reste d'autre parti que de se soumettre. Je puis vous dire sérieusement que par de-là, en Syrie, ses Turcs leur ont sait jeter maints cris & maints hurlemens. « (Les François, que Dur rand regarde comme une nation enne-

Dans le second sirvente, il s'efforce de rallumer contre eux le seu de la guerre.

mie, avoient été bien moins redoutables

aux Turcs qu'aux Albigeois.)

La guerre me plaît, quoique amour & ma maîtresse me la fassent toute l'année. Par la guerre, je vois multiplier les sêtes, les dons, les plaisses et les chants: (c'est ce que personne, je pense, n'imagineroit aujourd'hui.) » La guerre fait d'un vilain, un courtois. Guerre bien saite me plaît donc. Je voudrois bien voir sa trève rompue

» entre les esterlings & les tournois ; » (l'Angleterre & la France.).... Non, » je ne crois point que les François pos-» sedent sans trouble ce qu'ils ont usur-» pé sur maints honorables barons. Mais: somment les Aragonois n'abandon-» nent-ils pas leur entreprise contre le » roi de Valence, (Jacques I prit cette ville sur les Maures en 1238;) » pour ravir aux François leurs con-» quêtes ? Depuis que le comte-ducmarquis nous a tirés ici d'embarras... » nous verrons bientôt qui soutiendra » mieux le ravage & le désordre. Nous » verrons maints chevaux bais & blancs. maints coups frappés à la hâte, main-» tes murailles & tours ébranlées, maints ⇒ châteaux forcés & emportés. ∞

Children of the second of the

On avoit rendu en 1234 le comtat. Venaissin, ou marquisat de Provence, au comte de Toulouse, qui prenoit les disserens titres que lui donne le poëte. Celui-ci, en se sélicitant d'être délivée

d'une domination odiense, s'imagine encore que son prince va recouvrer par les armes ses autres états. Mais que pouvoir alors Raimond VII, puisque sons pere, beaucoup plus puissant, avoit succombé? Le mieux pour lui étoir de vivre en paix avec ses voisins, & surtour avec l'église dont les anathèmes étoient cause de sa ruine.



#### LXVI.

#### AIMERI DE PÉGUILAIN.

A IMERI DE PÉGUILAIN étoit fils d'un marchand de Toulouse. Son génie le tira de l'obscurité où il auroit vécu dans le négoce. Il se livra au goût des vers; & quoiqu'il chantât mal, quoiqu'il eût d'abord peu de succès, son talent excité par l'amour le rendit supérieur à tous les obstacles. L'amour, dit-il, est le grand maître des chansons. D'un sot il fait un homme d'esprit. Ceux qu'il inspire pourroient-ils mal chanter? « Cependant combien de poètes amoureux n'ont été que de sades rimailleurs!

Le troubadour aimoit une bourgeoife, sa voisine, dont le mari dévoré de jalousse l'insulta un jour, de manière à le deshonorer. Il se vengea, en blessant

#### DES TROUBADOURS. 233

le jaloux d'un coup d'épée à la tête. Alors obligé de s'éloigner de Toulouse, il passa en Catalogne auprès de Guillaume de Bergedan; & il en fut d'autant plus généreulement accueilli, que ce seigneur étoit lui-même troubadour. Bergedan lui donna ses propres habits & son palefroi, le présenta au roi de Castille, Alphonse, qui l'accrut de biens & d'équipages, ou, selon un autre manuscrit, d'armes & d'honneur; c'est-à-dire; fans doute, lui donna des armoiries & le fit noble. Aussi Nostradamus le qualifie-t-il de gentilhomme. Péguilain parut effectivement dans les tournois, où les nobles seuls étoient admis. Il se vante quelque part d'avoir percé maint écu de sa lance, renversé maints champions. & fair les plus belles joutes qu'on ait jamais vues.

Pendant son séjour en Espagne, le mari qu'il avoit blessé alla en pélerinage à Compostelle. Il le sur; il résolut aussi-

#### 234 HIST. LITTERAIRE

tôt de se rapprocher de sa maîtresse. L'aveu qu'il en sit au roi de Castille, après avoir obtenu son congé, loin de déplaire à ce prince, le rendit encore plus généreux envers le poète. Outre les équipages dont il l'avoit déjà sourni, Alphonse lui donna une escorte pour le garantir de rout danger.

Ce que Péguilain avoir le plus à cœur, c'étoit d'arriver à Toulouse inconnu, & de descendre chez la bourgeoise qu'il aimoit tant. Il confia son secret à ses compagnons, les priant de le servir. Tout sut bientôt concerté entre eux. On n'imagineroit pas l'expédient par lequel il réussit dans son dessein.

Des gens de sa suite, chargés de la commission, le devancent à Toulouse. Ils vont dire à cette semme, qu'un parent du roi de Castille, faisant un pélerinage, est tombé malade, & désire de loger dans sa maison. Sa réponse est telle qu'on l'espéroit. Péguilain arrive de nuit,

DES TROUBADOURS. 235 se couche dans un bon lit qu'on luis avoit préparé. Le lendemain, il envoie prier la bourgeoise de venir le voir. Pourquoi ne s'étoient-ils pas encore vus? l'historien provençal ne le dit point. Elle vient, elle reconnoît son amant. » Quoi! c'est vous, Péguilain! Comment » avez - vous pu entrer à Toulouse? « Il répond que l'amour a été son guide, & raconte le stratagême qu'il a employé pour la rejoindre. La belle, touchée de ce récit, lui donne un baiser. On ignore, ajoute l'historien, ce qui se passa depuis entre eux; mais il resta dix jours, faisant semblant d'être malade : après quoi il alla chez le marquis (de Montferrat), dont il fur très-bien recu.

Il mourur en Lombardie, selon toutes nos vies manuscrites, & hérétique, selon une seuse. C'étoir le tems de la guerre des Albigeois; le poète avoit célébré le comte de Toulouse, & le rois d'Aragon désenseur du comte : il n'en

Ses pièces prouvent qu'il florissoit dès le commencement, ainsi qu'au milieu du treizième siècle. Il se dépeint dans quelques chansons avancé en âge. Une dame lui reprochoit ses cheveux gris, & disoit » qu'il ne lui convenoit plus » d'aimer ni de chanter. Mais il a encore » l'esprit & le cœur faits pour l'amour: » il est capable de reconnoissance, de rendre le bien pour le bien, comme » le mal pour le mal; de se faire aimer » & craindre; d'effuyer la fatigue & la » rigueur des saisons; de se distinguer » dans les meilleures compagnies par des » propos galans & joyeux, &c. Puisqu'il » est encore un si brave champion, les = reproches de sa dame sont injustes; » & si elle veut l'épouser, il la fera bien-» tôt dédire. «

Charles of the second of the

Les envois de plusieurs de ses pièces sont à des semmes du plus haut rang. à la reine de Toulouse, à la comtesse Béatrix d'Este, à la comtesse de Comminges, à celle de Sobeyras; ou à des rois, des princes, des grands seigneurs. C'est une preuve qu'il avoit reçu dans plusieurs cours l'accueil qui excitoit & récompensoit les talens.

Tantôt heureux, tantôt malheureux en amour, il peint tantôt les douceurs de cette passion séduisante, & tantôt il en déplore les amertumes. » L'amour, » dit-il, est pour lui un aimant. Sa dame » le traite avec rigueur; mais il aime mieux ses non que les oui d'une autre, » Quand il considère sa beauté, il se ré-» jouit des peines qu'il endure : il ref-» somble au bastlic, qui se tue en regar-» dant au miroir. Il est comme un enfant » dont on fait cesser les pleurs en lui » donnant un marabotin (sorte de monnoie), & qui fond en larmes dès qu'on. » le lui ôte. Le trait dont sa dame l'a » percé est plus terrible que ceux des

⇒ Assassins, que le Vieux envoie jusqu'ent ⇒ France tuer ses ennemis, & son aveu-⇒ gle soumission pour elle est plus forte ⇒ que celle des mêmes Assassins pour ⇒ leur seigneur. « (Le Vieux de la Montagne, prince des Assassins, est assez connu par l'histoire des croisades.)

Ensin, comme cent autres poëtes, il regrette le bon vieux tems où l'empire d'amour étoit dans toute sa vigueur. » Au lieu de la fidélité religieuse qu'on y ⇒ gardoit, on n'y cherche plus qu'à » tromper. On célébroit par des assem-» blées solennelles & des festins magni-» fiques la faveur d'un cordon, qu'on » avoit obtenu de sa dame: aujourd'hui » un mois d'assiduité paroît plus long = qu'un an ne duroit alors. « Pour lui, aucune rigueur ne peut le détacher de celle qu'il aime. Il ne lui ose rien demander : elle devinerà, si elle veut, ce qu'il désire; il la conjure seulement de lui permettre de l'aimer. Défions-nous de ces belles paroles.

# DES TROUBADOURS. 239

Une pièce curieuse de Péguilain a pour objet la mort du dernier Raimond Bérenger, comte de Provence, dont la fille Béatrix épousa en 1245 Charles d'Anjou, frere de S. Louis, mariage qui fit passer les Provençaux sous la domination françoise. Le troubadour déplore cet événement, comme un grand malheur pour eux. » Au lieu d'un brave » seigneur, ils vont avoir un sire, ( un roi, » au lieu d'un comte.) On ne leur bâ-» tira plus ni villes ni forteresses. Subju-» gués par les François, ils n'oseront » plus porter de lance & d'écu. Puissent-» ils tous être morts, plutôt que de se voir réduits à cet état! Mais ils le » méritent par leur infidélité envers celui » qui pouvoit les en garantir. «

Il veut sans doute parler, ou de Raimond VII comte de Toulouse, ou du fils de Jacques I roi d'Aragon; car l'un & l'autre avoient aspiré à une alliance si avantageuse. Peut-être doit-on appli-

#### 240 Hist. Litteraire

quer aux Provençaux un sirvente, où il dit que » La noblesse se déshonore à » prix d'argent; que l'avarice s'est communiquée des plus grands seigneurs » aux plus petits; qu'elle a étoussé tout » sentiment honnête, & a tellement avili » l'honneur que pour cinq sous on en » acquiert au poids & d'aune. « Du reste, Charles d'Anjou rendit sa domination haïssable, en vexant ses nouveaux sujets: de-là les essorts des villes d'Arles, d'Avignon, de Marseille, &c, pour s'ériger en républiques.

Je finis par une tenson de Péguilain, trop libre sans doute, mais qui caractérise les mœurs. Sa dame lui a permis de passer la nuit avec elle, sous promesse de ne faire que ce qu'elle voudra: doit-il tenir parole, ou non? c'est ce qu'il faut décider. Le poëte se croit obligé d'être sidele au serment. Elias, son interlocuteur, dit qu'il aimeroit mieux le rompre, & qu'il en seroit quitte pour aller

aller chercher des pardons en Syrie, (à la Terre-sainte.) Voilà comme on abusoit des pélerinages.

Quant à la convention de l'amant avec sa maîtresse, on ne doit point la regarder comme chimérique; & je ne puis mieux faire que de copier les observations de M. de Foncenagne sur cer objet.

» Nous avons, dit-il, un ouvrage du

» siècle suivant, intitulé Les enseigne» mens du chevalier de la Tour à ses fil» les, dans lequel l'auteur raconte très» sérieusement l'histoire d'une dame qui
» permettoit, sous la même réserve, au

» seigneur de Craon son amant, de pas» ser toutes les nuits auprès d'elle. Que
» savons-nous si les reproches, sans dou» te mal sondés, que Roscelin, ou
» Geoffroi de Vendôme, adressoir à Ro» bert d'Arbrisselles, dans le siècle même
» où naquit Péguilain, ne contribuèrent
» pas à introduire cette bizarre pratique?

Tome II.

#### 242 HISTALITTERAIRE

» Ce qu'un homme illustre par sa vertu

» avoit osé hasarder, disoit-on, pour

» s'assurer de la soumission de ses sens,

» quelques amans purent le tenter pour

» éprouver la pureté de leurs senti-

⇒ mens. «



#### LXVII

#### GUILLAUME MAGRET.

Nos manuscrits disent que Guil-LAUME MAGRET fut un jongleur du Viennois; qu'il composa de bonnes poésies; qu'il fut bien accueilli & honoré; mais qu'il alla presque toujours nu. jouant & dépensant tout ce qu'il gagnoit; qu'à la fin il se rendit en Espagne dans une maison d'Hospitaliers, de la terre du seigneur Rois Pierre de Gambiras. Crescimbéni, trompé par ce dernier nom, dit que Magret mourut à l'hôpital en Espagne dans les états du roi Pierra Gambarossa. Il n'y eut jamais en Espagne de roi ainsi nommé. L'auteur · italien auroit dû voir que Rois & Pierre sont des prénors, & Gambiras un nom de famille ou de fief.

Trois chansons de ce poëte contien-

#### 244 HIST. LITTERAIRE

nent des choses remarquables. Il y parle du roi d'Aragon, couronné au lieu où repose S. Pierre. (C'est Pierre II, qui fut couronné à Rome en 1204.) Il l'appelle légat de Romagne, duc, marquis, & comte de Cerdagne. Nous ignorons le fondement des trois premiers titres, & celui de légat nous étonne. Quant au dernier, il est fondé sur la réunion du comté de Cerdagne à celui de Barcelone, faite en 1118. Le troubadour écrivoit après la mort de Pierre III, tué en 1213 à la bataille de Muret. - Puisque Dieu vous » a placé au ciel, dit-il en l'apostrophant, \* ressouvenez-vous de nous qui sommes » ici-bas. « Selon les idées communes. un prince qui étoit mort pour la désense du comte de Toulouse, excommunié & poursuivi comme hérétique, ne devoit pas trouver place au ciel parmi les croisés: mais chacun canonisoit ceux dont il suivoit le parti, & Magret apparentment étoit contre la croisade,

# DES TROUBADOURS. 245; - Il peint son amour de traits qu'on ne

trouve point ailleurs.

» L'amour me rend si distrair, qu'é-» tant assis je ne me lève pas pour ceux » qui entrent, & que souvent je cherche » ce que je tiens à la main. D'où il arri-» ve que chacun se moque de moi.... » Je jure par le Dieu qui naquit à noël, » que jamais je ne commis de faute en-» vers la dame que j'aime, si ce n'est » d'avoir souvent éteint des tisons pour » cacher ma honte, & dans la crainte » qu'on ne vît les larmes qui m'échap-» poient en la contemplant. (Ces tisons » servoient donc de lumières.)....Je » suis comme un pêcheur qui n'ose manper ni vendre son poisson, qu'il ne » l'ait présenté à son seigneur : ainsi lors-» que je fais chanson, sirvente ou autre » chose, je l'envoie à la dame de mon = cœur, afin qu'elle en retienne ce qu'elle > voudra; & je me divertis avec les aures de ce qu'il lui plait de laisser. .

#### 246 Hist. Litteraire

Ailleurs, le poëte déclame contre les grands seigneurs pleins de fausseté, qui font des querelles ou des procès aux gentilshommes. Il se réjouit de les voir par vingtaine ou trentaine décheoir de leur grandeur, & aller sans habits chercher leur pain. Les guerres d'alors, surtout celle des Albigeois, ruinèrent quantité de seigneurs. Mais on ne s'attend pas à trouver de l'exactitude dans un calcul de poëte.

Il déclame dans la même pièce contre les vilains qui vivent comme des cochons, qui sons boussis de leurs prospérités, & qu'on devroit dépouiller de leurs biens. » Car il n'y a rien de pire » que de telles gens, lorsqu'ils ont la » fortune pour eux..... Que Dieu les » consonde. « (Cela se dit plus élé gamement de nos jours.)

Enfin nous trouvons des plaintes singulières sur le peu de prix qu'on attachoir aux couplets & aux sirventes. L'auteur paroît fâché qu'on ne les prenne pas dans les auberges pour argent comptant.

» Avec mes deux sous dans ma bour» se, je serois mieux venu qu'avec cent
» vers & deux cents chansons. Car de
» mes douze deniers j'aurois de quoi
» boire & manger; de huit autres, du
» seu & un lit pour me coucher; & des
» quatre derniers, j'aurois plutôt les
» bonnes graces de mon hôte, que si
» je lui donnois les plus beaux vers. «

Je laisse aux curieux à tirer de-là des conséquences, sur l'évaluation des monnoies & sur le prix des denrées. J'observe seulement qu'un poète qui s'occupoit de pareilles idées, pouvoit bien être dans le cas d'aller tout nu, comme le dit l'historien provençal.



#### LXVIII.

# LOMBARDA, & BERNARD-ARNAUD D'ARMAGNAC.

LOMBARDA, selon l'historien provençal, sut une dame de Toulouse, noble, belle & bien apprise, qui savoit bien composer, & saisoit des couplets amoureux. BERNARD-ARNAUD, frere du comte d'Armagnac, sur le bruit de son mérite & de ses talens, vint à Toulouse pour la voir. Il sur avec elle en grande samiliarité, la requit d'amour & devint de ses amis. Il composa pour elle des couplets, les lui envoya; puis montant à cheval sans la visiter, il s'en retourna dans sa terre.

Ce récit annonce peu de galanterie. Les couplets découvrisont le mystère:

» Je voudrois être Lombard, pour la dame Lombarda; car rien ne me plaît

#### DES TROUBADOURS: 249

⇒ autant qu'elle, lorsqu'elle me regarde ⇒ joliment de ses beaux yeux, qui sem-⇒ blent m'accorder son amour, & tar-⇒ dent trop à me tenir parole. Mais je ⇒ veux conserver Belvéser, Monplazer ⇒ & Belris; & je crains de les perdre si ⇒ je les quitte. «

La dame fort étonnée que le troubadour fût parti fans la voir, répondit par deux couplets où l'on ne trouve que jeux de mots & platitudes avec beaucoup d'obscurité.



#### LXIX.

#### MARCABRES

N'AYANT point de vie manuscrite de MARCABRES, nous ne pouvons le connoître que par ses pièces; car ce que Nostradamus raconte de lui n'est guère qu'un tissu d'erreurs, en contradiction avec ses pièces mêmes. Selon cet historien, il étoit gentilhomme de Poitou, & il vint résider en Provence avec sa mere. Celle-ci, de l'illustre maison de Chabot, joignoit à la noblesse de son origine le talent de la poésie, & beaucoup de littérature en tout genre. Elle tint à Avignon une cour d'amour: on y venoit de toutes les provinces voisines faire décider les questions & les tensons amoureules: enfin la renommée de cette dame fut si brillante, que tous les poëtes s'estimoient heureux d'avoir quelque

#### DES TROUBADOURS. 251

riorceau de ses poésies. Marcabres, son fils unique, fut aussi bon poëte qu'elle. Il composa un traité de la nature de l'amour, où il discutoit les biens & les maux que produit cette passion. Tous deux florissoient à Avignon sous le pontificat de Clément VI, à-peu-près dans le tems que Jeanne première, reine de Naples & comtesse de Provence, six étrangler son mari, (en 1346). Quelques auteurs, ajoute Nostradamus, one pensé que les invectives de Pétrarque contre Rome avoient pour objet la mere de Marcabres; qu'il la désignoir sous le nom de Rome, & l'appeloit l'avare Babylone, le nid de trahison, la sontaine de douleur. Crescimbéni relève, d'après Tasfoni, cette ridicule bévue. Nous verrons bientôt que l'historien a fait un anachronisme d'environ cent ans.

Il y a quarante pièces de Marcabres,, In plupart inintelligibles, foit par la faute des copistes qui ont corrompu &

L vj

#### 252 Hist Litteraire

tronqué le texte, soit par la versification forcée & barbare de l'auteur, qui sacrifioit tout à la contrainte de la rime. Il pouvoit faire mieux; car voici une de ses chansons, d'un style clair & naïs.

D'une gentille demoiselle, sille d'un leigneur de château, déploroit le sort de son ami, partant pour la croisade que le roi Louis a ordonnée. J'allai vers else; je la consolois de mon mieux. Elle me répondit : Je crois bien que Dieu aura pitié de moi dans l'autre monde; mais puis-je ne pas regretter l'ami qui m'a quittée ? α

Le poète parle évidemment de saint Louis, dont la dernière croisade est de l'an 1269.

Une autre de ses pièces doit avoir précédé cette époque d'une vingtaine d'années. Il y fait l'éloge du comte de Poitou, & il blâme le comte d'Anjou de se laisser dominer par des gens qui le gouvernent mal. C'étoient les deux fre-

res de saint Louis: le premier, Alphonfe, devint comte de Toulouse en 1249; le second, Charles, épousa en 1248 l'héritière de Provence.

Ces remarques historiques, peu intéressantes pour l'esprit humain, doivent faire place à des objets plus dignes de curiosité. Nous tirerons des pièces de Marcabres plusieurs traits concernant les mones. Deux vers ou poëmes, adressés à un empereur, en fournissent déjà quels ques-uns; car le poète s'y plaint du refroidissement pour les croisades.

mention des Templiers, qui portent outre-mer le poids des païens. Clément V. détruisit cet ordre en 1310; & Nostradamus veur que notre poëte ait fleuri fous Clément VI!

De grossières déclamations contre les vices du tems, quelquesois pleines de détails obscènes, c'est ce qui distingue presque toutes les autres pièces de Marcabres. Les traits que je vais en rassembler démontrent combien la société étoit déjà corrompue, & qu'on y voyoit les désordres dont on se plaint tant aujourd'hui, sans le mélange de politesse qui les tempère.

» Tout le monde est adonné au mal, » & l'exemple en vient des princes. » Leurs libéralités sont pour les mé-» chans. Droit & raison n'ont plus lieu, » puisque l'argent éleve les hommes les » plus vils aux premières places. Les

» seigneurs, ne prenant conseil que de

» gens sans honneur, se plaisent à men-

# DES TROUBADOURS. 257 5 tir, à faire des fanfaronnades; prè-» ferent le libertinage à la galanterie, > pillent leurs vassaux, &c. Ils enferment = leurs femmes, & personne n'en appro-» che que les vilains à qui ils en conse fient la garde. Leurs enfans participeront de la pature & des inclinations de ces infâmes gardiens. (On se défioir beaucoup sans doute des belles maximes d'amour, mises en vogue par la chevalerie, mais rarement pratiquées.) ⇒ Les troubadours font les flatteurs : les » femmes ont perdu toute honte. La = galanterie a disparu ; la débauche » étend de plus en plus son empire. » Autrefois c'étoit pour les maris une » grande peine de voir des étrangers » dans leur nid; mais aujourd'hui ils ne - font qu'en rire. Autrefois on cachoit so ses bonnes fortunes; on s'en vante » présentement avec effronterie. Les » gens mariés se donnent des cornes les p uns aux autres. Tel croit bien garder

#### 258 HIST. LITTÉRAIRE

» sa semme & dérober celle d'autrui, à poqui l'on rend la pareille. De mille honnêtes gens qu'il y eut autresois, à peine en reste-t-il un seul. En shoisissant
parmi les plus grands & les plus petits,
non ne trouve pas un homme qui
donne le moindre secours au pauvre
& à l'orphelin.

De monde est enveloppé d'un gros parbre toussur, qui s'est étendu si prodisgieusement qu'il embrasse tout l'unisque vers. Il a jeté de si prosondes racines, qu'il est impossible de l'abattre. Cet parbre est la méchanceté. Pour peu qu'on y touche, ceux qui devroient protéger la vertu jettent lès hauts criss. Comtes, rois, amiraux, princes, sont pendus à cet arbre par le lien de l'avarice, si fort qu'on ne sauroit le détarcher, «

» Les fausses & ardentes courtisanes » trahissent tout homme qui se sie à » elles, & se moquent des sous qui se

# DES TROUBADOURS, 259 ⇒ laissent abuser par leur sourire. D'a-» bord dit Salomon, elles font douces » comme l'hydromel; mais on les trou-» ve à la fin plus cuifantes & plus amères qu'un sergent. Elles jettent l'hom-» me le plus riche dans la plus grande » misere; & après l'avoir dépouillé de » tout, elles l'abandonnent & lui tirent » la langue. Encore est-il heureux d'en » être délivré à ce prix. Elles font mille » caresses à ceux dont elles veulent la » dépouille, & les renvoient après les » avoir ruinés. En même tems qu'elles » font si faciles avec tant d'autres, elles = font les prudes avec ceux-ci, pour se » faire acheter plus chérement. Il n'y a » que tromperie en amour. Argent le » fait tourner où il veut, & quitter les » plus honnêtes pour se livrer aux plus » vils. Sans argent, ne vous avisez pas • de faire l'amour. Maudit amour, qui es

• devenu marchand, je t'envoie au dia-

ble.

#### 260 HIST. LITTERAIRE

⇒ Les rois & les dames mettent le ⇒ mérite aux abois. On ne les voit plus ⇒ distribuer ni coupes d'argent, ni man-⇒ teaux de vair, ni pannes grises. «

C'est moins, en général, à un beau zèle qu'à une humeur chagrine, aigrie par l'intérêt personnel, qu'il faut attribuer les déclamations de la satire; d'autant plus odieuse alors, que l'honnête homme seul semble avoir droit de censurer les vices d'autrui. Marcabres n'étoit certainement point dans ce cas. Nous pouvons juger de son caractère par une pièce, où il a l'impudence de se vanter de ses bassesses.

» Je loue Dieu & S. André de ce que » personne n'a un plus grand sens que » moi. Mais sorsqu'on avance une chose, » il faut la prouver. On ne me dupe pas » aisément. Je mange le pain du sou, » qui est chaud & mollet, & j'attends » que le mien soit rassis. Tant que dure » le pain du sou, je l'assure d'une ami-

# DES TROUBADOURS. 2611 ité inviolable; & il n'est pas plutôt mangé, que je me moque de lui. Nul ne l'emporte sur moi à la lutte des Bretons (à donner le croc en jambes;) ni à l'escrime; car je frappe ans qu'on puisse me porter un coup,

sobes;) ni à l'escrime; car je frappe solans qu'on puisse me porter un coup, so ni parer ceux que je porte. Dans la so forêt d'autrui, je chasse quand je veux: so je sais clabauder un ou deux petits so chiens, tandis que le troissème pousse so avec roideur. Je suis plein d'une insinité d'artissces & de talens divers. D'un socôté, je porte le seu; de l'autre, je soporte l'eau pour l'éteindre après l'aso voir allumé. C'est ainsi que je veux

» vivre & mourir...... Mon fief est si » bien situé, & fermé de si bonnes pa-» lissades, que personne ne peut le for-

é cer.∝

Qu'il est ridicule à des ames de boue, qui démasquent leur propre honte, de s'ériger en censeurs de l'univers!

#### LXX.

### MATHIEU DE QUERCI.

MATHIEU DE QUERCI n'a été connu d'aucun des auteurs qui ont écrit sur la poésse provençale. Sa vie nous manque; & ses ouvrages se réduisent à peu de chose.

Dans une complainte sur la mort du roi Jacques d'Aragon, en 1276, il fait le plus grand éloge de ce prince; disant qu'îl s'est distingué parmi tous les rois d'Espagne, surtout contre les Sarasins, en exaltant la croix de Jésus-Christ. Il invite l'Aragon, la Catalogne, la Cerdagne & Lérida, à venir pleurer avec lui, autant que les Bretons ont pleuré & pleurent encore le bon roi Arthur. Il dit que Jacques acquiert une couronne dans le ciel, & en laisse une sur la terre: suit l'explication des parties de cette cou-

DES TROUBADOURS. 263 ronne. Il ajoute que désormais on doit sêter deux saints Jacques.

Voilà un roi canonisé fort légérement, mais par un poëte adulateur. Jacques I, prince voluptueux, méritoit la vénération publique par ses conquêtes sur les Maures & par ses lois; quoique Innocent IV l'eût excommunié pour avoir fait couper la langue à l'évêque de Girone, qu'il accusoit d'avoir révélé sa confession. Il ne sut absous par des légats, qu'après s'être avoué coupable dans un concile. Entre le grand roi & le saint, il y a souvent bien de l'intervalle.

Nous avons encore un dialogue assez fingulier de Mathieu de Querci avec le feigneur Bertrand.

#### MATHIEU.

» Seigneur Bertrand, je chanterai à » ma façon votre mauvais procédé à » mon égard. Qui promet sans donner » commet une faute, & jamais vous ne

# 264 HIST. LITTERAIRE

- réparerez votre honneur. J'ai oui dire;

» & ne puis m'empêcher de le répéter.

» que vous avez vendu Gordon au roi.

» Si cela est, cherchez une maison, sei-

sgneur; car on dit qu'un si noble lieu

⇒ n'est pas fait pour vous.... «

#### BERTRAND.

» Si tu m'injuries & me cherches que
» relle, Mathieu, il me siéroit mal de

» ne pas te casser la tête. Je n'ai vendu

» ni Gordon ni aucune rente; mais j'ai

» demandé au roi une bonne paix, & je

» prie Dieu de punir quiconque la trou
» blera. Je n'ai point envie de rien ven
» dre & de rien céder; mais je veux,

» quand l'occasion se présentera, me ven
» ger des pillards qui ont ravagé mes

» terres.... Que Dieu veuille abaisser

» & exterminer ces brigands. «

Peut-être s'agit-il dans cette pièce de l'échange que Bertrand III, vicomte de Lautrec, fit en 1306 avec Philippe le Bel,

de

# DES TROUBADOURS. 269

de sa partie de la vicomté de Lautrec pour la vicomté de Carmaing. (Voyez Hist. du Languedoc, t. 4.)

Au reste, qui entreprendroit d'éclaircir tous les morceaux historiques des troubadours, feroit l'ouvrage le plus ennuyeux & peut-être le plus inutile. Il s'épuiseroit en conjectures, souvent fausses, sur de petits objets que l'histoire peut sagement dédaigner; il noieroit dans une stérile érudition ce que nos poëtes ont d'intéressant pour la connoifsance des mœurs & de l'esprit humain.



## LXXI.

#### PIERRE VIDAL.

 ${f U}$ n mélange bizarre d'esprit & d'absurdité, de sagesse & de folie, caractérise tellement PIERRE VIDAL, qu'on pourroit l'appeler le Don Quichotte des Troubadours. Il étoit fils d'un pelletier de Toulouse. Né avec le talent qu'exige la poésie, & joignant une belle voix à l'imagination la plus vive, il se jeta dans la carrière où le bel esprit trouvoit alors les agrémens de la fortune. Sa passion pour les femmes contribua peut-être à l'y engager: car un poëte avoit aussi de grands avantages à cet égard, & sembloit pouvoir adresser ses vœux aux beautés du premier ordre. Toutes les belles dames rendoient Vidal amoureux. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que par orgueil il se croyoit aimé de toutes:

# DES TROUBADOURS. 267

il s'en vantoit. Une pareille extravagance le fit rechercher par plusieurs seigneurs. On le regardoit comme un fou agréable, fait pour amuser les cours.

Cependant ses compositions annonçoient un génie supérieur. Barthelemi
Giorgi, distingué parmi les troubadours,
dit dans une pièce, qu'il y auroit bien
de la folie à traiter de sou Pierre Vidal,
puisque ses vers n'ont pu se faire sans
beaucoup d'esprit. Mais il y a tant
d'exemples d'hommes d'esprit connus
par leurs extravances! Celles de notre
poëte surent si extraordinaires, à en
juger par le récit de l'historien provençal, qu'il est impossible d'en croire capable une tête saine. Les boussons de cour,
appelés sous dans les derniers siècles, ne
méritèrent jamais mieux ce nom.

Vidal reçut une leçon terrible, qui auroit dû le rendre moins indifcret envers les dames. Un chevalier de Saint-Gilles, dont il assuroit que la femme ne

#### 268 Hist. Littéraire

lui avoit rien refusé, se vengea en lui faisant sendre ou percer la langue. Hugues de Baux en eut pitié, prit soin du malheureux troubadour, & procura sa guérison. La reconnoissance l'attacha aux seigneurs de Baux. Barral, un des principaux de cette illustre maison, vicomte de Marseille, l'honora surtout de ses bontés, parce qu'il trouvoit en lui une matière continuelle d'amusemens,

Adélaïde de Roquemartine, femme du vicomte, charma bientôt les yeux de Vidal, & devint l'objet de son amour. Barral, loin d'en être jaloux, lui accordoit les entrées les plus familières, lui donnoit des armes & des habits semblables aux siens, en un mot se plaisoit aux solies que lui inspiroit cette passion. La vicomtesse, qu'il chantoit sous le nom d'Audierna, s'en divertissoit elle-même. Elle lui donnoit lieu de croire qu'il étoit aimé d'elle, comme des autres dames auxquelles il faisoit sa cour. Trompé par

de belles apparences, il soupiroit, se plaignoit, en venoit aux reproches. Les reproches & les importunités amenoient quelquesois une brouillerie. Mais le vicomte ménageoit la paix, engageant luimême sa semme à tout promettre.

Un jour qu'elle dormoit seule dans sa chambre, Vidal s'y glisse, se met à genoux & la baise. Elle se réveille en riant, persuadée que c'est son mari. A la vue du téméraire troubadour, elle jette de grands cris. Il se sauve bien vîte. Les femmes accourent. La vicomtesse fait appeler Barral, & le prie de la venger d'un insolent. Dabord il ne fait que rire de l'aventure, il gronde sa semme de saire tant de bruit pour un trait d'extravagance; mais il ne peut la fléchir. Vidal, ayant tout à craindre de sa colère, s'embarque & se retire à Gènes. Là il sit plusieurs chansons pour exprimer ses regrets.

⇒ Je trouve délicieux l'air qui vient M iij

#### 270 Hist. Litteraire

⇒ de Provence; tant j'aime ce pays. ⇒ Lorsque j'en entends parler, je me ⇒ pâme de joie; & pour un mot qu'on ⇒ en dit, j'en demande cent. J'ai laissé ⇒ mon cœur parmi cette aimable na-⇒ tion. Je lui dois tout ce que j'ai d'es-⇒ prit, de savoir, de joie & de talent

» pour chanter. «
. Il gémit d'être exilé loin de sa dame; il compare l'extâse où il étoit en la voyant, à celle d'un fou qui reste immobile à considérer l'éclat d'un beau vitrage. Il seroit le plus heureux des hommes, si le baiser qu'il a dérobé lui eût été accordé. Que n'étoit-il assez en garde contre une belle, qui feroit perdre la raison aux plus sages?

Sa dame le fait mourir, dit-il ailleurs, comme s'il avoit les plus grands torts du monde avec elle. Il ne s'occupe qu'à l'exalter; elle ne pense qu'à lui faire du mal. » Et pourquoi m'en veut-elle, sinon » parce que je lui souhaite plus de bien

#### DES TROUBADOURS. 271

pu'à moi-même? Quand elle me bannit, je n'avois reçu d'elle qu'un cordon. J'entrai un matin dans sa chambre, & lui dérobai un baiser, sans rien
de plus, ou je meure. Elle m'enslamme, quand je me rappelle ses beaux
yeux & sont beau visage. Mais elle a
pour moi un cœur de lion.... C'est
ce qui me détermine au pélerinage
d'outre-mer. «

Effectivement, soit pour se distraire de son chagrin, soit par la frayeur que lui inspiroit le ressentiment de la vicomtesse, il suivit en Palestine Richard roi d'Angleterre. C'est-là qu'il semble avoir perdu la raison. Sa tête se remplit de fantômes de chevalerie. Il se crut un héros; il voulut du moins le faire accroire, & ce n'étoit pas une moindre extravagance. Les fansaronades qu'il met dans ses pièces étoient le comble du ridicule. En voici un échantillon.

» Mes ennemis tremblent à mon nom, M iv

#### 272 HIST. LITTERAIRE

comme la caille devant l'épervier; tant ils me savent valeureux & redoutable.

J'ai tout ce qui fait la chevalerie; je fais toutes les pratiques de l'amour. Il n'y a de beau fils en chambre, ni de brave champion en campagne, qui ne me craigne sur ma seule renommée.

Quand j'ai endossé mon blanc haubert, & que j'ai ceint mon épée, la terre tremble sous mes pas. Quand je suis en armes, monté sur mon cheval, je brise & mets en pièces tout ce qui se rencontre. J'ai moi seul fait prisonniers cent chevaljers; j'en ai désarmé cent autres.

Le coup fatal pour sa tête, déjà frappée, sut le mariage auquel on l'engagea en Chypre. Il y épousa une Grecque, dans la persuasion qu'elle étoit nièce de l'empereur d'Orient, & qu'elle lui transséroit des droits à l'empire. Ceux qui vouloient abuser de sa vanité crédule réussirent complettement. On le vit prendre le titre d'empereur, donner celui d'impératrice à sa femme, se revêtir des marques de cette dignité, faire porter un trône devant lui, & épargner ce qu'il pouvoit pour la conquête de l'empire, qu'il regardoir comme son propre hésizage.

Cependantiln'oublioit pas les amours; car l'honneur d'un tel chevalier y étoix fans doute attaché. S'il n'obtenoit grâce auprès de la vicomtesse de Marseille, l'éclat de sa gloire en seroit toujours obscurci. Il imploroit la médiation de Hugues & de Barral de Baux, ses auciens protecteurs. Ils obtinrent d'elle par seurs instances, qu'elle lui pardonnar, & lui sîr don du baiser qu'il avoit dérobé. C'étoit un grand triomphe. Barral le manda au troubadour, qui célébra ainsi son bonheur.

Toutes mes pensées som d'aimer & de chanter. Mon chant doit se ressenp tir du doux plaisir qu'amour me donn

#### 274 HIST. LITTERAIRE

» ne; puisque ma dame comble mes » espérances par ses promesses.

La première fois que je la vis, je ne fus plus maître de mon cœur. Elle en devint maîtresse pour jamais. Je trouvai chez elle tous les charmes de la figure, des manières, de la conversation. Elle me rend son amour. Quelle joie? Mais quelle est ma douleur à l'idée de l'éloignement qui nous sépare! (Suivent des lieux communs sur les peines de l'amour.)

Duand deux amans, après avoir été bien fâchés, bien malheureux, font raccommodés par franchife & merci, rien n'égale le nouveau fur-croît de joie qu'ils éprouvent. J'ai subir les maux de la brouillerie; je ne m'y exposerai plus.....

En partant pour la Provence, il chanta encore le don que lui faisoit la vicomtesse, de l'ancien baiser qui lui avoit attiré sa disgrace. La pièce est d'un style DES TROUBADOURS. 275, coulant & naïf, malgré la contrainte remarquable des rimes.

» Je suis transporté de joie, en voyant
» les sileurs & la verdure se renouveler,
» les oiseaux chanter, les vrais amans
» goûter les douceurs de l'amour. Sou» mis à son empire, les maux que j'en ai
» long-tems soufferts étoient si cuisans,
» que mon esprit en su un peu altéré.
» Cependant je me livre à lui de meil» leur cœur que jamais. Il me promet
» une joie durable. Je me sens revivre
» comme la verdure qui anime les chants
» des oiseaux. Les sieurs & seuilles d'a» mour renaissent dans mon cœur, &
» me tiendront toute l'année joyeux. Je
» n'ai plus rien à craindre de sinistre.

La plus belle, la plus spirituelle qui
foit sous le ciel, me prend aujourd'hui
pour serviteur, elle qui en avoit paru
si éloignée. Elle reconnoît ensin l'ardeur de ma slamme. Oui, tant que je
serai jeune, & plus song-tems encore,

M vj

» elle sait que je servirai sa jolie per» sonne, bien saite & légère, comme
» un sincère amant dont tout le cœur
» est à l'amour.

» Si jamais j'en eus des peines, j'au» rai enfin de l'amour tour ce qu'on
» peut en attendre, feuille, fleur &
» fruit: car elle me tient pour véritable
» amant, tel que je suis. Qu'elle con» sidère, pour Dieu, combien mon atta» chement a eu de force; puisque, mal» gré ses rigueurs, je lui sus toujours
» sidelle; puisqu'elle seule a inspiré la
» joie que j'ai ressentie, en voyant se
» renouveler la verdure, & les tendres
» oiseaux chanter.

- » laisse consumer en vains désirs, hélas!
- » la joie que donne le chant des oiseaux
- » sera bientôt évanouie..... Si pour
- » l'amour de Dieu elle donne l'hospice
- » à son serviteur; elle me tiendra long-
- » tems en valeur & en jeunesse, gai,
- » courtois, & frais comme belle fleur
- » fur la branche. «

#### Envoi.

» Belle Audierna, mon cœur vous 2

- » été long-tems soumis; mais à présent
- » il se renouvelle comme belle fleur sur
- ≈ la branche. «

A son retour, Vidal sut parsaitement accueilli par Hugues de Baux & le vicomte de Marseille. Celui-ci le ramena lui-même à la vicomtesse. Elle consirma le don du baiser; mais elle ne vouloir que s'amuser de ses solies. A la sin, malgré ses prorestations d'amour éternel, il se dégoûta d'un rôle où il ne réussission point.

Une aventure presque incroyable, que

l'on raconte de lui, seroit une preuve complette de démence. Amoureux d'une dame de Carcassonne, nommée Louve (Loba) de Penautier, il se faisoit appeler Loup en son honneur, & il s'engagea, selon l'auteur du Breviari d'amor, à subir sous une peau de loup l'épreuve la plus périlleuse. Les bergers, avec des levriers & des mâtins le chasserent dans les montagnes, le poursuivirent, le traitèrent si mal, qu'on le porta pour mort chez sa maîtresse; car il n'avoit voulu être délivré des chiens, qu'après avoir bien essuyé leurs morsures. La femme & le mari prirent soin de sa guérison, non sans rire de sa folie pitoyable.

Raimond VII comte de Toulouse, feigneur de Pierre Vidal, eut sans doute quelques droits particuliers à sa reconnoissance; puisque le troubadour, après la mort de ce prince, donna des preuves inouies d'affliction. Il s'habilla de noir, sit couper la queue & les oreilles à ses

chevaux, coupa ses cheveux, laissa croître sa barbe & ses ongles, voulut ensin que tous ses domestiques en sissent autant. La douleur semblost lui avoir troublé l'esprit.

Le roi Alphonse d'Aragon vint en Provence avec un nombreux cortège, lorsque Vidal étoit encore dans cet état. Alphonse & ses barons, qui l'aimoient, qui goûtoient ses poésses, le prièrent de reprendre sa gaieté, & de dissiper son chagrin en chantant. Ils lui demandèrent une chanson qu'ils pussent porter en Espagne, & à force d'instances ils en obtinrent la promesse. Le roi, pour lui témoigner son contentement, lui donna des habits pareils à ceux qu'il portoit lui-même.

Cette chanson tant désirée parut ensin. Le troubadour y dit que la douleur, dont l'avoit pénétré la mort du comte Raimond, ayant interrompu ses chants, il veut bien, pour complaire au roi son

seigneur, faire une chanson qui puisse être portée dans son royaume. Il se plaint d'une dame par laquelle il s'est vu fort maltraité; mais depuis qu'il a reçu un cordon de madame Rambaude (femme de Guillaume seigneur de Beuil près de Nice, ) il croit que toute la terre est à lui, & que le roi même ne l'égale point en honneur & en puissance. Il est plus glorieux avec ce don, que le comte Richard avec fon Poitou, fa Touraine & fon Anjou. Il se sélicite d'avoir été chassé & tué par les bergers; & il ajoute dans l'envoi, qu'il est plus à sa chere Louve de Penautier qu'à personne & qu'à luimême. Cela confirme l'aventure de la chasse. Mais pourquoi donc tant célébrer madame Rambaude ?

Selon Nostradamus; Pierre Vidal confidérant, sur ses vieux jours, les dangers de l'indiscrétion, composa un trairé sur la manière de réprimer sa langue. Plus occupé que jamais du dessein de con-

DES TROUBADOURS. 281 quérir l'empire d'orient, il fit un second voyage d'outre mer. Il mourut en 1229, deux ans après son retour.

Le recueil de ses ouvrages contient plus de soixante pièces, parmi lesquelles trois vers ou poëmes dont nous indiquerons légérement les traits remarquables.

1°. Il invective contre le roi de France (Philippe-Auguste,) qui, au lieu de se croiser & de secourir le saint sépulcre, passe sa vie dans un vil trasic dont les François sont honnis; & contre les rois d'Espagne, qui ont rendu les Maures plus insolens, en achetant la paix avec eux, & en se combattant les uns les autres. Il se plaint des gens d'église, prêtres & docteurs, qui ont sait naître les hérésies par leurs mauvaises prédications; & de l'empereur (Henri VI,) qui a violé les privilèges des croisés, & retient en prison Richard, au malheur duquel les Anglois insultent honteusement.

#### 282 Hist. Littéraire

2°. Il exhorte la ville de Milan à se réconcilier avec Pavie; il fait des vœux pour les Pisans, qui ont abaissé l'orgueil des Génois; il dit que les Allemands sont fort maussades quand ils veulent faire les agréables, & que leur langage ressemble à l'aboiement des chiens. Cette pièce sut composée en Italie.

3°. Il rappelle ce que l'on a vu à Toulouse & à Carcassonne, dans l'affaire des
Albigeois. Il reproche aux princes &
aux barons leur lâcheté, de ne pas redemander les terres qu'on leur retient. Il
célèbre le roi Mainstroi, qui sait bien se
désendre, qui abat la hauteur du clergé,
dont la haine vouloit le faire déchoir.

Ce prince gagne où les autres rois perdent: c'est pourquoi il mérite bien
l'Allemagne. « Vidal le félicite ailleurs
d'avoir abaissé par un seul de ses barons
l'orgueil des Florentins; & conseille à
ceux du Capitole de ne pas se jouer à
lui. Vaines louanges! Mainstroi sur la

victime de son ambition & de l'animo-

sité des papes.

La pièce qui fait le plus d'honneur à ce troudabour, est une espèce de conte très-long, où il donne d'excellens avis à un jongleur, & qui forme un contraste étonnant avec les extravagances de sa conduite. En voici l'extrait.

#### CONTE.

D'un beau jour de printems, Pierre

Vidal étant à rêver dans la place de

Besaudun, vint auprès de lui un jon
gleur, pour se plaindre de la présé
rence qu'on donnoit par-tout aux

vantards & aux fansarons, sur les gens

de vrai mérite. Vidal le pria à dîner.

Le repas sini, ils allèrent ensemble

dans son verger, s'assirent sur le gazon

au bord d'un petit ruisseau, & à l'om
bre d'un arbre fleuri. Le tems étoit

beau, l'air doux & sans aucun sousse

de vent. Le jongleur égayé par la pré
sence de son hôte, en qui il trouvoit

b de la franchise, prit un visage serein;
tel qu'il convient à un homme d'esprit. α

Après un long préambule sur les différens moyens des gens de son art pour réussir dans le monde, & sur le dégoût qu'il a éprouvé en voyant tout son savoir effacé par des bagatelles & des riens, il ajoute: » Le hasard me con-= duisit un jour de Riom à Montserrand » chez le dauphin d'Auvergne. Si jamais » il y eut cour pleine de divertissemens, ce = fut celle-là. Il n'y avoit dame ni damoi-» selle, chevalier ni damoiseau, qui ne sue » plus familier qu'un petit oifeau qu'on » nourrit dans la main. Là je trouvai de » braves seigneurs, & compagnie de gene » d'esprit. Je m'y arrêtai. C'étoit vers le » tems de Noël, qu'on nomme en ce pays » la Calende. Au fortir de table, auprès ∞ d'un bon feu, les chevaliers & les jon-» gleurs tinrent des propos très-gaillards. » Quand on se fut bien diverti, les chevas

### DES TROUBADOURS. 285 » liers, sans se le faire dire, allèrent se • coucher; & monseigneur voulut causer mencore avec quelqu'un. Voyant l'occasion > favorable, je m'approchai de lui. Seineur, lui dis-je, j'ai eu un pere qui fue nde mise dans le beau monde, merveil-» leux chanteur, conteur fécond & agréa. » ble. Il s'en faut bien que je lui ressemble. » Mais apprenant les bienfaits dont Henri » roi d'Angleterre, le vaillant marquis de » Montferrat, & grand nombre de barons n en Lombardie, en Catalogne, en Gascongne & en Provence, combloient les jon-» gleurs, je me déterminai à embrasser » leur état. Ainst j'ai parcouru beaucoup = de villes & de châteaux. Je n'ai rien » trouvé chez la plupart des barons, d'ap= » prochant de la noble manière de vivre » des anciens. Ils vivent la plupart obseu÷ » rément dans leur maison avec leur samille. J'en ai vu une infinité de très-sots.

> Vous, seigneur, qui me paroissez avoir tout bon discernement, vous devez vous

 etre aperçu vous-même de cette déca- » dence. Oferois-je vous en demander la » cause ? «

. » Le dauphin se leva, & après avoir » rêvé quelque tems: Ami, dit-il, mon » savoir n'est pas tel que vous l'imaginez. » & je ne vous répondrai pas aussi perti-» nemment qu'il conviendroit, (Suit un discours diffus sur l'estime qu'on faisoit autrefois des talens de l'esprit & des qualités du cœur, sur la manière dont les cours se gouvernoient, &c.) > Les » barons ont changé de conduite. Ils oppriment les hommes de mérite; les nobles & so les dames vont la tête basse dans leurs » cours; le savoir y est sans considération; 30 & tous ceux qui s'efforçoient de valoir mieux de jour en jour, sont découragés ∞ & avilis. Je voudrois que nos barons » eussent le même sort que les Maures » d'Espagne, Il y avoit eu d'abord parmi neux de braves gens, à qui l'on donna la noblesse, des terres, du pouvoir. Mais

bleurs descendans jouirent de la fortune
de leurs peres, sans se mettre en peine
d'acquérir leurs vertus: ils devinrent
lâches & paresseux; ils remplirent le
pays d'injustices & de vexations. Une
race de Mammelus s'éleva, qui cherchoit à réparer par les belles actions le
désaut de naissance. Les peuples se soulevèrent contre les anciens seigneurs, pour
se donner à ces nouveaux maîtres. Notre
noblesse a dégénéré de même: elle est
menacée de la même chute.

La nuit je m'occupai de ce que m'a
voit dit le dauphin, & j'en reconnus la

vérité. Quelques jours après, ayant pris

congé de lui, je traversai l'Auvergne;

je vins en Provence, j'en repartis pour

Toulouse; je passai de-là en Catalogne;

pe je puis vous dire que, sans monsei
gneur le dauphin, je n'aurois trouvé ni

joie ni bonté dans le monde.

» Vidal répondit au jongleur : Ami » vous vous plaignez d'un changement

» déjà ancien. Vous parlez du bon vieux » tems, d'après le récit que vous en a » fait votre pere. Pour moi, j'ai été à la » cour du roi Alphonse, pere de celui » qui fit tant de bien & tant d'honneur ⇒ à tout le monde: j'y ai vu tant de » bons exemples, que j'en suis devenu » meilleur en tous points. Si vous y » aviez été, vous auriez vu ce siècle for-» tuné dont votre pere yous parloit; » où brilloient les hommes généreux & mamoureux. Vous auriez vu les trouba-» dours conter comme ils étoient régalés » & entretenus dans les cours. Vous au-» riez vu leurs brillans équipages, la » réception honorable que leur faisoient » les seigneurs. Vous auriez vu la même s chose en Lombardie, chez le preux. marquis de Montferrat; en Provence, - chez le seigneur de Blacas, & chez » Guillaume, le bon seigneur de Baux. (Il nomme encore d'autres seigneurs, le comte dauphin, Gaston de Foix, Pone d'Auvergne.

DES TROUBADOURS. 286 d'Auvergne, Arnaud de Castelnau, le comte de Castillon, &c.)

» Dieu voulut alors qu'il y eût en » Allemagne un empereur Frédéric; en » Angleterre, un Henri & ses trois fils; » à Toulouse, un comte Raimond; en » Catalogne, un comte de Barcelone & • fon fils Alphonse. Tous ces seigneurs » favoient bien discerner les hommes. Ils » alloient & venoient par le monde, fai-» fant du bien. & donnant de la consi-» dération aux jongleurs & aux cheva-» liers, qui étoient dans le besoin. Les » savans les visitoient : ils trouvoient » dans les récompenses & les verrus de » ces cours, de quoi exciter leurs talens. Les seigneurs, dont je parle, étoient » adonnés à l'amour, faisoient des guer-= res & des tournois par tout le monde. » tenoient des affemblées de dames courbe toiles, sages, spirituelles.

Aujourd'hui la foiblesse & la mollesse des rois, des comtes, se sont
Tome II.
N

communiquées à leurs vassaux. Le sens & le savoir ont disparu chez les uns comme chez les autres; & les chevaliers, autresois loyaux & vaillans, sont devenus persides & trompeurs. Je ne vois qu'un reméde au désordre: c'est la jonglerie. Cet état demande de la gaieté, de la franchise, de la douceur & de la prudence. La science est le plus grand des trésors pour qui sait en faire usage. Ne la prodiguez point avec les ignorans. Ils ne savent que disputer ou plaisanter à leur manière; & si vous pleur tenez tête, vous n'en aurez que des grossiéretés.

» N'imitez point ces infipides jon» gleurs, qui affadissent tout le monde
» par leurs chants amoureux & plaintiss.
» Il faut varier ses chansons, selon les
» tems, les lieux & les personnes; chan» ger à mesure que le siècle change; se
» proportionner à la tristesse & à la gaie» té des auditeurs; éviter seulement de

fe rendre méprisable par des récits bas
& ignobles.

» Soyez toujours proprement vêtu;
» mais que votre parure n'ait rien de
» recherché. Que vos habits soient bien
» saits; & tenez-les de façon qu'ils pa» roissent toujours neuss. Ayez un main» tien honnête. Ne parlez pas trop.
» Qu'il y ait un air d'enjouement dans
» tout ce que vous dites & ce que vous
» saites. Avec cela, vous pourrez réussire
» car le monde n'est point assez corrom» pu, pour qu'il n'y ait encore deux ou
» trois seigneurs capables de protéger,
» de faire valoir celui qui les cultivera
» sagement.

» Je ne parle pas de la conduite » qu'il faut tenir avec les gens sensés & » les gens d'esprit. Outre que leur société » vous fera très - honorable, ils estimeront & feront estimer votre science. » Présérez parmi les jeunes seigneurs » ceux qui ont des sentimens. Ils s'effor-N;

★ cent toujours d'acquérir de l'honneur;
➡ ils font naturellement magnifiques; ils
➡ aiment les chansons d'amour, les fir➡ ventes, les nouveautés de toute espèce;
➡ mais ils n'aiment pas les gens graves &
➡ sérieux.

» A l'égard de ceux qui sont dans » l'âge viril, fréquentez - les beaucoup » s'ils pensent avec noblesse. Ils aiment » les hommes graves, propres à louer » la vertu & à combattre le vice; ils s ont du penchant pour tout ce qui est bon. Évitez ceux dont les mœurs sont » corrompues, les inclinations basses & » méchantes. Vous ne trouveriez en eux » qu'un souverain mépris pour les jon-» gleurs; (pour les jongleurs vertueux, (ans doute.) » Quelques-uns, après avoir » mené long-tems une vie déréglée & » libertine, faisant des retours sur eux-» mêmes, se corrigone & deviennent p fages. Il est bon de s'attacher à cur, p préférablement aux riches orgueilleux

& stupides, qui augmentent le vent
 dont ils sont déjà gonssés.

» Evitez ceux qui joignent à quelque » talent une brutalité révoltante; ceux » qui n'aiment à vivre qu'avec leurs in-» férieurs, pour avoir le plaisir de pri-» mer & de faire les importans. Voyez » ceux qui, sans être gens de mérite, aiment à donner & en ont les moyens; » mais n'achetez pas leurs libéralités par » des bassesses. Vous en trouverez qui, = sans attendre le lieu & le moment = convenables, vous inviteront à chanrer; & à peine aurez vous dit trois = mots, qu'ils parleront entre leurs dents » ou à l'oreille de leur voisin. ou se » mettront à faire des contes. Quoiqu'ils » ne soient pas bons à fréquenter, usez » de ménagement avec eux. Car cha-» cun, quelque méchant qu'il puisse être. » croit qu'on est payé pour faire ce » qu'il demande. Vous trouverez des p barons de ce caractère, qui, lorsque Nij

» vous leur aurez dit une chanson, vous

» croiront trop récompensés par l'hon-

» neur qu'ils vous ont fait de l'entendre.

» Vous en trouverez d'autres qui ne son-

» gent qu'à boire, manger & dormir.

⇒ On ne peut gagner que de la honte en

≈ les fréquentant.

» Ne condamnez point les autres jon-» gleurs. Telles critiques de ses pareits » ont l'air d'une basse jalousse.

» Si l'on vous demande de raconter » ce que vous aurez vu & entendu dans » le monde, ne vous répandez pas trop » en discours; mais allez par degrés, » sondez le terrain, jusqu'à ce que vous » voyez qu'on prenne goût à ce que » vous dites. Parlez des braves seigneurs » que vous aurez rencontrés, des dames » qu'on estime le plus. Si vous êtes écou-» té avec plaisir, tâchez d'inspirer l'a-» mour de la vertu. Si la compagnie est » de personnes de haut rang, d'un cœur » & d'un esprit élevés, que votre visage

» & votre voix se déploient pour débi-» ter vos vers; expliquez-vous honnête-» ment, nettement, posément; prenez » une posture droite & assurée; & abste-» nez-vous de toute expression basse.

Dertains jongleurs trouvent à redire à tout, se prônant perpétuellement eux mêmes: pleins de vanité, sussent un en la présence du roi, ils affectent un ton libre & familier, pour se donner l'air d'hommes importans. Ne les imitez pas. De telles gens ont d'autant moins de considération, qu'ils sont plus connus. Pour vous, quels que soient votre esprit, votre savoir & vos talens, n'allez pas les vanter. Soyez modeste, & vous trouverez des personnes qui vous seront valoir.

» Évitez tout excès; fuyez toute mau-» vaise compagnie: mais ne vous livrez » pas tellement à la bonne, que vous » excitiez contre vous les autres par un » mépris affecté; car ils sont capables N iv

» de vous nuire, même dans l'esprit des » honnêtes gens. Tandis que vous êtes » jeune & frais, recommandez dans vos » contes le respect dû à la vieillesse; » prêchez toujours que bienheureux est » celui qui fréquente les vieillards, dont » la vie a été consommée dans la pra-» tique de la vertu. «

Après cette conversation, dit Vidal en finissant, nous retournâmes à la maifon & y soupâmes. Le lendemain, mon hôte me quitta. Je n'ai pas su s'il avoie trouvé le siècle meilleur qu'auparavant; car je ne l'ai pas vu depuis.

Nous avons fort abrégé cette pièce, & quelquesois suppléé au texte, qui, en plus d'un endroit, est tronqué & inintelligible. Après l'avoir lue, on diroit volontiers, comme le troubadour Giorgi, qu'il y a de la folie à traiter de sou Pierre Vidal. Il n'eut peut-être que des accès de démence, qu'on aura représentés comme un état habituel. La répu-

DES. TROUBADOURS tation dépendoit alors, plus qu'aujourd'hui, des préjugés & du caprice.

Une autre pièce, dont nous allons donner l'extrait, peut paroître à côté de la précédente. C'est une fiction poétique dans le goût des Orientaux, sous le titre de Nouvelle, composée à la cour du roi de Castille.

#### NOUVELLE

» Au retour de l'aimable faison qui » répand l'émail des fleurs sur les prai-» ries, qui fair reverdir les bocages & » chanter les oiseaux, je me levai un » matin par un beau tems, pour aller » visiter monseigneur tenant sa cour à » Muret. Afin d'y paroître avec plus de = distinction, je pressai mes chevallers: » de faire prendre au plus tôt les armes a à leurs écuyers. Comme nous étions men marche, nous voyons venir à nous: un beau chevalier, grand & vigoureux, à qui tout le monde sit fête. Sons = visage étoit hâlé du soleil; mais il avoir  $N_{\rm c}$ 

» l'air du monde le plus gai, les yeux » doux & tendres, le nez bien fait, les - dents plus blanches que l'argent, la » bouche fraîche & riante, les épaules » larges, les flancs quarrés, la taille » longue & fine. Ses souliers étoient gar-= nis de saphirs & d'émeraudes; des fleurs » de toutes couleurs ornoient la robe & » ses chausses; & il en portoit une cou-» ronne sur sa tête. Son palefroi avoit la » queue & une fesse noires, l'autre fesse - blanche comme l'ivoire; l'épaule droi-» te brune, & la gauche grise; la cri-» nière & la tête rouges; une oreille » jaune, & le reste gris pommelé. Ce » palefroi n'étoit ni petit ni grand. L'ar-» con de la selle étoit de jaspe, la housse » & les cuirs de serpentine, les étriers » de calcédoine. On ne fauroit calculer = ce que valoient la bride & le poitrail. - Il y avoit deux pierres seules d'un plus » grand prix que tous les tréfers de - Darius

» A côté du chevalier marchoit une a dame mille fois plus belle encore. La » neige n'est pas de la moitié aussi blan-» che que sa gorge, ses pieds & ses mains. » Son visage étoit délicatement coloré, » comme un bouton de rose au printems. » Une couronne de fleurs couvroit fur: » sa tête de longs cheveux blonds, qui » avoient l'éclat de l'or. Ses yeux étoient-» tendres & vifs; sa taille, mince & dé-» liée sans maigreur; ses habits riches » étoient affortis au plus beau corps qui » fut jamais. Rien de plus précieux que » le mors, la felle & le poirrail de son » palefroi, qui avoit la moitié du corps » rouge, la crinière & la queue grises, » & fur la croupe, une bande plus blan-> che que le lis.

» Après eux venoit un écuyer; suivi » d'une demoiselle. L'écuyer portoit un » bel arc d'ivoire, avec trois dards à sa » ceinture; dont l'un étoit du meilleur » or, l'autre d'acier de Poitou bien lui-

sant, le troissème de plomb rouillé. In avoit encore une baguette de bois pliante. Pour la demoiselle, nous ne pûmes voir si elle étoit brune ou blanche; car ses cheveux lui passoient la ceinture, couvroient toute la selle jusques par-dessus la housse, & lui descendoient par devant jusqu'au bout des doigts.

De beau couple chantoit un chant nouveau, dont les bois retentissoient, a & qui faisoient égosiller les oiseaux à le répéter. Ils chantoient que les chevaliers qui n'aiment point, ou qui ont cessé d'aimer, devroient être montés fur des ânes, pour les distinguer de ceux qui aiment loyalement; & que les dames qui vendent leur amour, devroient être condamnées à aller par les chemins un sac de blé sur le dos.

» Je sus le premier à les saluer, en mu disant: Dieu vous garde de mal, vous,

> votre dame & route la compagnie. » Le chevalier répondit: Et vous même, Dieu vous bénisse, Pierre Vidal, & » vous fasse trouver une dame qui vous aime loyalement; car il v a long-tems » que vous en cherchez une. — Je l'ai » trouvée, & telle que je suis mille fois » plus à elle qu'à moi-même. — Vous » pouvez être à elle; mais elle ne sera: » jamais à vous. — Je suis pourtant satis-» fait, car elle me fait bon vilage. — » Voilà, mon ami, comme parlent tous » les fous d'amoureux. — Mais si je l'ai-» me constamment, la pitié pourra la » toucher pour moi. — Non, mon ami, » elle ne la connut jamais. — Cependant ' relle vouloit, il n'y a pas long-tems, » que je lui fusse uniquement attaché. ----→ Ami, quand on a un mauvais sei-» gneur, le meilleur parti est d'aban-» denner fon fief. — Et quand on ne » fauroit prendre cela sur soi? — Demeurez-y donc comme un forçati.

» Pierre Vidal. — Mais d'où me connoissez-vous donc si bien, que vous
m'avez tant de fois nommé? Restez
avec moi ce soir, je vous en prie; car
noisse jamais hôte ne me plut tant que vous
faites. Pour l'amour de Dieu, restez
vavec nous.

» La dame dit qu'elle seroit bien aise » de se reposer auprès de quetque son-» taine, prairie & bocage, n'aimant » point les châteaux. Vous trouverez, madame, lui répondis-je, un lieu agréa-» ble loin du château, dans un verger » fermé d'une palissade de roseaux, sous » un beau laurier, près d'une claire fon-» raine, qui roule ses eaux sur le gra-» vier. Je leur montrai le chemin, & » allai me placer fur l'herbe fraîche. La » prairie étoit émaillée de fleurs nou-> velles. Le bocage étoit rempli d'oi-» seaux qui chantoient leurs amours. La ademoiselle étendit sur l'herbe un tapis p brodé en or sin, représentant des

DES TROUBADOURS. 303

noiseaux, des animaux, des fleurs, &

une grande salamandre dans le milieur,

du plus beau travail qu'on puisse voir.

Mille chevaliers auroient pu trouver

place sur ce tapis, sans se toucher; &

cependant lorsqu'il étoit plié, la demoi
selle le portoit dans une bourse assez

petite. On apporta grand nombre de

coussins & de matelats pour saire as
seoir la compagnie.

» Nous mangeames; & ensuite le che» valier me dit: Pierre Vidal, sachez
» que je suis l'Amour. Cette dame se
» nomme Merci; cette demoiselle, Pu» deur; cet écuyer, Loyauté. Il porte
» l'arc d'ivoire, & croyez qu'il ne man» que jamais son coup. Seigneur, lui
» dis-je, j'aurois bien une question à
» vous faire, si j'osois. — Faites-là; je
» suis prêt à vous répondre sur tout. —
» Dites-moi, de grace si Merci m'assistera auprès de la dame que j'aime;
» car j'ai cueilli les verges dont elle me

m fouette. Enseignez-moi, s'il vous plaît, » d'où naît & de quoi vit l'amour, qui » est plus chaud que braize; comment = il s'allume & s'enflamme; comment il » s'infinue par de doux semblans; comment il fait veiller en dormant; comment il peut brûler dans l'eau, noyer » dans le feu, lier fans aucune chaîne; » blesser sans faire aucune plaie. Dites-» moi s'il naît sans avoir de pere, & » peut s'engendrer sans mere; comment » on le nourrit d'abord, lui qui est traî-⇒ tre comme l'ennemi le plus cruel ; = comment il arrive que plus il grandit, » plus il a le secret de se rendre ausse mince qu'un fil d'araignée; & comment lorsqu'il est prêt de se rompre, it » devient plus fort qu'il n'étoit aupara-» vant. Je voudrois savoir la manière » dont tout cela se fait; & comment - Loyauté, votre écuyer, lance son » dard de façon à faire trouver dans ses » coups tant de douceur, que le blessé

DES TROUBADOURS. 305 n'en veut point guérir. Je voudrois » bien encore apprendre pourquoi vous memenez de cette contrée Merci, » Loyauté & Pudeur. C'est emporter le m grain, & ne nous laisser que la paille. » Je veux encore savoir, ne vous déplaise, pour quel crime une dame doit = renvoyer son chevalier, pour quel cri-» me un chevalier doit quitter sa dame. » Car j'ai oui dire que le roi de Navarre avoit rompu avec la sienne \*. Il avoit fait pour elle maints tournois, attaques, assauts & combats, forcé » tours & châteaux, fait de grandes libé-» ralités, donné des festins somptueux; » tant elle lui inspiroit de joie, de genn tillesse & d'amour. Il étoit sans cesse à rire & à chanter. Mais à présent il ne

<sup>\*</sup> Sanche VI, roi de Navarre, qui étoit allé fervir chez les Maures, avoit conclu & rompu un mariage avec la fille du miramolin d'Afrique. Il est singulier qu'un chrétien d'alors montre tant d'ardeur pour cette alliance.

### 306 Hist. Litteraire

» chante plus que des airs plaintifs ou » des vers satiriques. Je prie Dieu de » rendre à ce monarque son ancienne » courtoisie & gaieté; & que sa dame, » lui pardonnant, ne lui soit jamais insi-» delle.

» Revenons à la question que je vous » ai faire. Dites, pourquoi emmenez» vous Merci, Pudeur & Loyauré de la 
» cour du roi Alphonse (IX) de Castil» le, que j'aime passionnément, & qui 
» est le plus brave, le plus vertueux, le 
» plus généreux & le plus magnisique 
» des princes?

» Pierre Vidal, répondit l'Amour, je regarderois comme un fou tout autre vui me feroit semblable question. Mais puisque Merci l'ordonne, je ne vous cacherai rien. Il n'est pas impossible qu'après vous avoir fait languir long-tems, Merci touche en votre faveur le cœur de votre dame, si vous vi ne vous rebutez point. Je vais à pré-

DES TROUBADOURS. 307, 
in fent vous dire d'où naît & de quoi vie 
in l'Amour. Il naît dans le cœur, où il est 
in nourri par la volonté, après avoir été 
in engendré par la pensée. Il y vit de 
in joie & d'alégresse; s'allume & s'emine 
in brâle par les traverses & les persécuitions des persides rivaux; croît & se 
in persectionne quand leur fausseté est 
indemasquée. Il naît de la tendresse du 
in regard; & lorsque le plaisir & le conintentement s'y trouvent joints, il est 
in dans son plus grand accroissement.

» Quant à Loyauté, notre écuyer, il
» frappe d'un de ses dards l'amant rêveur
» & pensis. Le trait entre avec les sou» pirs à travers les yeux & les oreilles;
» & (chose étonnante!) ses coups, loin
» de diviser les cœurs, les unissent, &
» de deux n'en sont qu'un. Mais il n'est
» homme ni semme que ses traits puis» sen laches courtiers, sont métier de

» prendre & de livrer les dames à prix » d'argent, ne sont point des sujets que » l'Amour avoue. Ce sont de saux ga-» lans, que j'abandonne, dont je n'ai » que faire; & s'y sie qui voudra.

» Il faut maintenant vous expliquer » pour quelle offense le chevalier est en droir de quitter sa dame, sans jamais lui pardonner, quel que puisse être son repentir. C'est lorsqu'après lui avoir accordé les dernières saveurs, elle a pour un autre la même complaisance. Ce crime ne peur se laver. Car comme il n'y a rien de plus beau que la vertu dans une dame, aussi n'y a-t-il rien de plus affreux que son déréglement. Les dames sont le modèle de toute courtoisse: on doit les respecter infiniment, lorsque leur conduite est irréprochable....«

Le reste de la pièce manque. Malgré les impersections de l'allégorie, cette perte mérire nos regrets, d'autant plus

des choses intéressantes sur la cour de Castille. Sa composition est ingénieuse & agréable. J'avoue qu'elle déplairoit dans une traduction entière, où les défauts de style seroient scrupuleusement copiés. Le but de notre ouvrage est de faire connoître les idées plutôt que le style des troubadours.



### LXXIL

#### LANZA.

Tout ce que nous savons de ce troubadour, dont Crescimbéni fait mention, c'est qu'il étoit marquis italien, & conremporain de Pierre Vidal. Celui-ci, qui avoit la folie de se dire empereur est l'objet d'une satire de Lanza.

» Nous avons un empereur qui n'a ni ens, ni esprit, ni savoir. Jamais plus vivrogne ne monta sur le trône, ni plus poltron ne porta lance & écu, ni plus méchant ne porta des éperons, ni plus méprisable ne sit chansons & vers. Je veux qu'on lui sende la tête d'un coup d'épée, qu'on lui ouvre le ventre avec un dard, qu'on lui brûle les yeux avec des broches. Puis pour lui saire honneur, nous lui donnerons du vin, nous assublerons sa tête d'un

vieux chapeau rougi, nous lui mettrons à la main en guise de lance un
long bâton, avec lequel il pourra aller
d'ici en France en toute sureté comme
un fou. «

Pierre Vidal répond à Lanza, en lui reprochant sa mauvaise fortune & sa pauvreté. Il le compare à l'aveugle qui a perdu toute vergogne, qui fait tout devant tout le monde.



#### 312 HIST. LITTERAIRE



#### LXXIII

#### BERNARD DE ROVENAC ou DE ROVANAS.

DEUX sirventes historiques de ce troubadour, inconnu d'ailleurs, ont rapport aux événemens du règne de S. Louis. L'auteur s'explique librement, comme tant d'autres, sur la conduite & les affaires des princes.

Il reproche au roi d'Angleterre (Henri III) de se laisser dépouiller, sans rien dire, par le roi de France, qui lui retient la Touraine, l'Anjou, la Normandie & la Bretagne. Il dit que le roi d'Aragon (Jacques I) justifie bien par sa vie oisse, son nom de James, (qu'on fait venir du latin jacere,) puisqu'il ne désend pas ses terres contre ceux qui les lui prennent, content de se venger sur les Sarasins de la honte qu'il essuie ail-

leurs;

'leurs: le poëte ajoute que jamais il n'estimera ce roi, jusqu'à ce qu'il ait vengé
son pere (tué à la bataille de Muret,) &
qu'il ait recouvré ses domaines, dont le
roi de France veut investir Alphonse.
Ensin il dit au comte de Toulouse (Raimond VII,) qu'il doit avoir grand regret au revenu qu'il tiroit autresois de
Beaucaire; & que, si lui & le roi son
allié disserent de se mettre en campagne,
& de renverser murs & tours, il n'en
sera plus tems.

On voit dans cette pièce beaucoup de prévention contre la France. L'auteur est fâché qu'elle conserve ce que Philippe Auguste avoit repris aux Anglois, & divers pays ou droits que S. Louis avoit recouvrés en Languedoc sur la couronne d'Aragon, pour les donner à son frere Alphonse, qui épousa l'héritière de Toulouse. Il blâme à ce sujet Jacques I, un des plus grands rois qu'ait eu l'Aragon, & s'efforce d'animer

Tome II. Q

#### 314 HIST. LITTERAIRE

aussi le comte de Toulouse, allié de ce prince, en lui rappelant la perte de Beaucaire, qu'il avoit été obligé de céder à S. Louis.

Dans l'autre sirvente, il montre une moble franchise & plus d'équité. » Un firvente ne vaut rien, dit-il, lorsqu'il » loue ce qui est blâmable; & il vaut » mieux dire la vérité en blâmant, que » de plaire en mentant. « Les rois d'Angleterre & d'Aragon reçoivent ensuite des éloges, pour leur fidélité à remplir l'engagement qu'ils avoient pris, de ne point faire la guerre au roi de France, qui étoit parti pour la conquête de Syrie; quoique la France retînt la Normandie à l'un, & Carcassonne à l'autre.

Il s'agit de la première croisade de S. Louis, dont les prédécesseurs Philippe Auguste & Louis VIII avoient, l'un, ensevé la Normandie aux Anglois, l'autre, réuni Carcassonne à son domaine. Les papes désendoient, sous peine d'ex-

communication, toute entreprise militaire contre les croisés. Philippe Auguste n'avoit pas été scrupuleux sur ce devoir; & peut-être ne l'auroit-on pas été davantage à l'égard de la France, si la reine-mere (Blanche de Castille) avoit gouverné avec moins de sagesse, en l'absence du roi.

Le troubadour ajoute ironiquement; par rapport au roi d'Aragon, qu'on ne doit pas s'étonner de ce qu'il se comporte ainsi, puisqu'il ne se venge pas même des bourgeois de Montpellier, qui lui resuscient le payement de la leude tour-inoise. C'étoit un droit de péage qu'on levoit sur les grands chemins: les bourgeois de Montpellier voulurent apparement le recueillir sur leur territoire, au préjudice du roi d'Aragon leur seigneur. Il est constant par l'histoire, qu'ils eurent de fréquentes contestations avec Jacques I, & qu'ils en vinrent plusieurs sois jusqu'à une révolte ouverte.

#### 316 HIST. LITTÉRAIRE

## **\*---**

#### LXXIII.

RAIMOND-JORDAN, vicomte de Saint-Antoni.

L'HISTORIEN provençal réuniten peu de mots, dans le portrait de ce troubadour, les qualités auxquelles on attachoit alors la perfection. C'étoit un homme de belle figure, généreux, vaillant en armes, faifant bien les vers & l'amour. Saint-Antoni, fon fief, est un riche bourg de Querci.

RAIMOND JORDAN avoit pour maîtresse la semme du vicomte de Péna, l'un des principaux barons de l'Albigeois. Ils goûtoient le bonheur de l'union la plus tendre: un accident cruel les sépara. Raimond étoit en guerre avec quelques-uns de ses voisins: car les seigneurs se battoient entre eux, plus souvent que les puissances ne le sont aujour.

d'hui. Dangereusement blessé dans une action, on le rapporta presque sans vie, & le bruit courut qu'il étoit mort. La vicomtesse de Péna, désespérée à cette nouvelle, se jeta brusquement dans le clostre.

Le malade guérit de sa blessure, mais pour sentir une perte qu'il regardoit comme le comble des maux. Son chagrin dégénéra en prosonde mélancolie, en dégoût universel des exercices & des amusemens de son état. On le vir plus d'une année entière gémissant, inconsolable, suyant les assemblées dont il avoit fait les délices, ne pensant qu'à l'objet de son amour, & n'y pensant que pour le regretter.

A une douleur si vive le tems seus devoit apporter du remede. Il use les passions violentes; & s'il en fait naître de nouvelles, les anciennes se perdent dans l'oubli. Une dame tira Raimond de cette tristesse accablante, qui avoit résissé

#### 318 HIST. LITTÉRAIRE

à tous les soins, à tous les efforts de l'amitié. Les semmes montroient quelquefois alors, comme nous l'avons déjà observé, une sorte de galanterie peu sévère sur les bienséances. En voici un exemple qu'on excuseroit difficilement aujourd'hui.

Elise de Montsort, sille du vicomte de Turenne & semme de Guillaume de Gordon, srappée peut être de la douloureuse constance du troubadour, autant que de ce qui pouvoit le rendre aimable, entraînée vers lui par une sorte inclination, ne put résister à son penchant, & l'envoya prier de reprendre sa bonne humeur pour l'amour d'elle. Le messager porta une lettre où elle disoit: Je vous offre mon amour & mon corps, en dédommagement des chagrins que vous avez eus. Je vous conjure de me venir voir. Si vous ne vous rendez pas à ma prière, j'irai moi-même vous chercher.

Cette tendre invitation ranima le

### vicomte de Saint-Antoni. Il parut toutà-coup un autre homme. » Il recom-» mença, selon les termes de l'historien » provençal, à se réjouir, à s'égayer, à » se trouver parmi les nobles gens, à se » parer de nouveaux habits, lui & les » siens. Il s'équipa richement pour aller » trouver madame de Gordon, qui lui » témoigna beaucoup de satisfaction & » de plaisir à le recevoir, & lui sit de » grands honneurs. «

On imagine aisément les transports de sa reconnoissance & de sa joie. La dame lui trouva un esprit, un savoir, une courtoisse, des grâces dont elle sur enchantée. Il ne le sur pas moins de toutes les qualités de la dame; & la supplia de lui accorder des gages sûrs de sa franchisse, protestant qu'il les porteroir à jamais gravés dans son cœur. Alors elle ne balança point à le prendre pour son chevalier; elle reçut son hommage, se donna à lui en l'embrassant, & tira

320 HIST. LITTÉRAIRE de son doigt un anneau qui devoit lui servir de gage & de sureté.

Il y avoit donc une espèce de cérémonie pour l'adoption d'un amant. Les engagemens de l'amour, comme ceux de la chevalerie, paroissoient sacrés du moins aux regards de l'enthousiasme. De-là sans doute l'idée que nous avons vue ailleurs, de s'en faire désier par un prêtre, lorsque la passion ne subsistoit plus. La complaisance des maris s'explique par la chasteté des amans. Mais qu'il faut peu compter sur ces miracles de mœurs!

Le troubadour sembloit avoir perdu fon talent, lorsqu'il étoit plongé dans la tristesse. La joie le lui rendit, & les vers coulèrent de sa plume. Il nous reste quatorze de ses chansons, où l'on trouve du sentiment & des grâces. Celle-ci mérite le plus d'être citée. Il se plaint de la dureté d'une maîtresse.

» Quel crime, Amour, ai-je donc

» commis contre toi? Pourquoi m'acca» bles-tu des rigueurs de la beauté que
» j'adore? Tu fais trop sentir sur moi ta
» puissance. Accabler un homme vaincu
» n'est pas grand mérite. Il te seroit bien
» plus glorieux de dompter celle qui ne
» te craint point & qui te brave. «

» Je me croyois sûr, madame, d'a» voir cessé pour jamais de chanter vos
» louanges, & de recourir à vous; tant
» vous me receviez avec dureté. Mais,
» ce qui me consond, ce qui me fair
» perdre le jugement, tout le monde
» s'écrie à l'envi que vous l'emportez sur
» les meilleures, & que je ne pourrois
» vous faire tort en disant du mal de
» vous: «

» Vous le favez, je ne ressens que » pour vous les joies & les peines d'a-» mour. Peut-il y avoir de la gloire à » me faire périr dans de si cruelles tor-» tures? Il n'est point beau d'extermi-» ner son esclave. Je suis le vôtre sans

#### 322 HIST. LITTERAIRE

» feinte. Ainsi tout ce que je perds, c'est: » vous-même qui le perdez. «

» Je vous aime avec tant de désavantage, que les soucis & les douleurs ne sont qu'enssammer mon amour. Ne craignez-vous pas d'offenser Dieu en me maltraitant? Jamais personne n'éprouva ce qui m'arrive. J'ai soutenu sans mourir vos réponses dures, vos airs siers & dédaigneux. «

» Cette beauté que rien n'égale, ce » teint frais & naturel, ce joli parler, » ces beaux yeux amoureux me désespè-» rent. Incertain si vous me voudrez » retenir à votre service, il n'est rien que » je ne fasse pour vous y engager. Oui, » je me livre tout entier à vos ordres. Je » souhaite avec passion que vous accep-» tiez mon hommage, & je tremble » d'être resusé. «

■ Quand j'imagine seulement que tant
■ de gloire pourroit m'avenir, la joie me
■ tourne la tête, j'en deviens sou. Quels

pleroient mes transports, si ce bonheur le réalisoit? La seule espérance me donne une si grande joie, que jamais Tristan n'en inspira une pareille à l'ault. « (C'est une allusion à quelque roman.)

Selon Nostradamus, le vicomte de Saint-Antoni vint à la cour du comte de Provence, (Raimond-Bérenger, fils: d'Alphonse II roi d'Aragon;) il y sut amoureux de Mabille de Riez, femme de condition, & composa beaucoup de chanfons pour elle, quoiqu'elle affectâr de ne point s'apercevoir de cet amour, de peur d'inspirer de la jalousie à som mari. Il servit dans une guerre contre le comre de Toulouse. Le bruit courur qu'il avoit été tué, & Mabille en expirade douleur. Le vicomte, à son retour. inconsolable de la mort de sa maîtresse. lui érigea une statue de marbre, près du monastère de Montmajour, où il se six moine:

#### 224 HIST. LITTERAIRE

L'historien ajoute ensuite, (d'après le moine des Iles d'or,) que cette statue sur placée, sous un nom de sainte, dans l'église du monastère.

L'autorité de Nostradamus est trop foible, pour contre-balancer le témoignage de nos manuscrits. Il consond tout; & aux fables qu'il tire de sources suspectes, il en ajoute vraisemblablement de sa propre invention.

Raimond Jordan étoit contemporain du moine de Montaudon, qui le désigne comme vivant dans la satire des Troubadours, dont nous parlerons en son lieu. Cette fatire le suppose encore jeune; car elle lui reproche la honte qu'il a de s'être mal tiré de sa première entreprise de galanterie. Il vivoit donc à la fin du douzième siècle & au commencement du treizième.

Il paroît avoir été le même que Raimond de Cofolen, quoique nos manuscrits les distinguent par deux articles

# LES TROUBADOURS. 3.25 Léparés. On ne trouve de ce dernier que quatre chansons, extrêmement conformes à celles du premier. D'ailleurs Cosolen est quelquesois nommé Raimond Jordan; ce qui confirme la conjecture.





#### LXXV.

#### AICARTS DEL FOSSAT.

Nous n'avons point de vie de ce troubadour, & ne le connoissons que par une pièce curieuse, où il peint la querelle de deux rois, qui se disputent la couronne de Naples.

L'empereur Frédéric II, mort en 1250, avoit nommé pour son succes-seur son fils Conrad IV, déjà élu roit des Romains. Mais la cour de Rome, ennemie mortelle de la maison de Souabe, & résolue de lui arracher le royaume de Naples, dont elle sousfroit impatiemment la réunion à l'empire, se déclara contre le fils, après avoir persécuté le pere. Innocent IV, qui avoit excommunié & déposé Frédéric au concile de Lyon, anathématisa de même Conrad le déclarant déchu de tout droit sur

DES TROUBADOURS. 327 quelque couronne que ce fût. Il lui suscita un compétiteur en Allemagne, dans la personne de Guillaume, comte de Hollande. Il offrit le royaume de Naples à Richard, frere de Henri III roi d'Anglererre, & sur le resus de Richard, le donna au jeune prince Edmond, fils de Henri; mais sans autre succès que de ruiner l'Angleterre pour une entreprise infructueuse. Ce ne sut qu'après la mort de Conrad, que cette couronne: fut donnée à Charles duc d'Anjou par Clément IV, qui conclut avec lui en 1265 le traité commencé par Urbain IV. Cependant la pièce du troubadour suppose au moins une investiture, déjà donnée au comte d'Anjou par Innocent même: ce qui ne s'accorde point avec l'histoire. Je soupçonne les copistes d'avoir écrit Conrad, au lieu de Conradin. Quoi qu'il en soit, écoutons Aicarts del Fossar.

» Il s'est élevé entre deux rois un

#### 328 HIST, LATTERAIRE

nouveau différend, qui produit des querelles & des guerres, beaucoup de dépenses, de peines, de bruit, de tumulte, de mouvemens & de ligues. Conrad arrive d'Allemagne, & veut fans titre s'emparer de ce que Charles a acquis sur ceux de la Pouille. Mais le bois & le ser auront brisé bien des têtes & des bras, avant que ce différend soit terminé, & que Conrad air exécuté son projet.

» Nous verrons bientôt décharger de riches équipages, planter des pavil» lons dans la campagne; maints barons fe consulter entre eux dans les routes détournées, sur les moyens de réussir. Nous verrons arriver les soldats de tous pays; les messagers aller & venir en secret, ou à découvert. Dans l'armée retentiront, tantôt des cris de joie & tantôt des cris de douleur. Nous verrons aussi trompettes & tambours, piolies sonnettes, & poitrails garnis de

» grelots; chevaliers empressés de com-» battre, répandus dans la campagne ⇒ avec leurs pennons & banderoles; des » rangs bien serrés de gendarmes, rom-» pus; maints dàrds décochés. Nous » pourrons entendre par les plaines & » vallons des cris, des pleurs, des gémif-» semens, des hurlemens. On verra les » rois entrer promptement dans la mê-» lée. Où seront les bannières royales, » nous verrons fendre à coups de mas-» sue des écus & des casques, trancher. . des cuiraffes, porter des coups mor-» tels, les tronçons de lance enfoncés & » brilés; & sa l'on pénètre au fort de la » bataille pour y faire des prisonniers, » c'est là qu'on verra maints braves ren-» versés de leurs chevaux, étendus par » terre, & qu'on en verra un grand » nombre se faire égorger plutôt que de » se rendre.

L'Aigle a un droit si égal à celui de la Fleur (de lis), que les lois n'y

#### 330 Hist. Littéraire

m font rien, & que les décrétales n'y m font point contraires. C'est pourquoi m ils iront vider leur querelle dans les m plaines; & qui saura mieux se désenm dre, l'emportera.«

Quel étoit le droit du frere de saint Louis? une investiture du pape, donnée contre toute justice. Quel étoit le droit de son adversaire? la loi de succession établie pour ses enfans. Le préjugé absurde, qu'une excommunication rendoit incapable d'hériter, & qu'une busse confacroit l'usurpation, ce préjugé seul pouvoit faire balancer les esprits. Le saint roi de France, trop juste pour ne pas désaprouver d'abord l'entreprise, céda lui-même à l'ascendant du pontificat.



#### LXXVI.

# AIMERI DE BELENVEI ou BELENOI ou BEAUVOIR.

CE troubadour, connu sous dissérens noms, étoit d'un château appelé l'Esparta dans le Bordelois, neveu de maître Pierre de Corbiac, disent nos manuscrits. Il quitta la cléricature, & prit le métier de jongleur. Il composa plusieurs belles chansons pour madame Gentille de Ruis, de Gascogne. Il resta longtems pour elle dans le pays. Après quoi il alla en Catalogne, où il demeura jusqu'à sa mort.

Selon Nostradamus, qui le nomme Aimeri de Belvezur, sa belle Gascone étoit de la maison de la Valette: leurs amours excitèrent tant de murmures, qu'il su obligé de s'en séparer: il vint à la cour de Raimond Bérenger V, comte

#### 332 Hist. Litterafre

de Provence: il fit beaucoup de chansons à la louange de ce prince, & de sa femme Béatrix de Savoie; il fut amoureux d'une princesse de cette cour, nommée Barbossa, qui joignoit à la beauté & à la sagesse une parfaite connoissance des sept arts libéraux. » Un jour, ajou-= te l'historien, qu'ils se trouvèrent en-» semble dans l'appartement de la prin-» cesse Béatrix, fille du comte, Bar-» bossa ayant laissé tomber un de ses » gants, Aimeri s'empressa de le ramal-» ser, le baisa, & le lui présenta. Les » demoiselles de la princesse s'en aper-» curent; elles prirent à part madame » Barbossa, & lui témoignèrent leur » étonnement de ce qu'elle souffroit de » pareilles libertés. Mais elle répondit, = que les dames d'honneur ne pouvoient m trop accorder de faveurs honnêtes aux poëtes, qui les immortalisoient par » leurs vers. La princesse Béatrix appuya » son sentiment. « Aimeri sit de cette réponse la matière de deux chansons, dont il adressa l'une à Béatrix, & l'autre à Barbossa. Quelques tems après, la dame s'étant fait religieuse dans un couvent, où il n'étoit pas permis de parter aux personnes du dehors, son amant en mourut de douleur. Il florissoit au tems que Raimond Bérenger sonda dans les montagnes de Provence la ville de Barcelone, (aujourd'hui Barcelonette,) en 1233; & il mourut en 1264.

Quoique Nostradamus ne soit presque jamais exemt de méprises; quoiqu'il donne à ce troubadour la qualité de bon poëte comique, sans qu'il y eût alors de comédie; son récit est consirmé en différens points par les pièces d'Aimeri de Belenvei, ou peut se concilier avec elles. Il y en a vingt; quelques-unes sont attribuées à d'autres auteurs, & la plupart peu intéressantes.

Diverses chansons galantes célèbrent une dame aimable, dont le poète s'est

#### 334 Hist. Litteraire

vu forcé de s'éloigner par les discours des médisans. Dans plusieurs chansons de même espèce, il parle d'une dame de si haut rang, qu'il n'ose lui manisester son amour; & il se compare à un brave qui veut faire la guerre à un plus puissant que lui. » La main de cette dame, » qu'il vit quand elle tira son gant, » lui a, dit-il, enlevé le cœur: ce gant » a rompiu la serrure dont il avoit sermé » son cœur contre l'amour. Plus il la » voit, plus il lui découvre de beauté; » plus il pense à elle, plus il lui trouve » de vertus. «

Ailleurs, il déclame contre Albert Cailla, auteur d'une satire contre les semmes; il loue la comtesse de Provence, Aguésine de Saluces, & sa cousine la comtesse Béatrix, la dame de Massa, & la comtesse de Carret, (italiennes qui avoient suivi en Provence Béatrix de Savoie;) & il les exhorte toutes à chasser & à punir cet insolent.

On ne peut douter après cela, qu'Aimeri n'ait habité la cour de Provence, comme lé dit Nostradamus. Son voyage en Espagne est également certain.

Il parle dans plusieurs pièces d'un Nugno Sanchez \*, qu'il appelle son sei-gneur. C'étoit vraisemblablement quelque seigneur de Catalogne, dont il avoit reçu des biensaits. Le troubadour pleure sa mort de manière à rendre sa mémoire respectable.

- » L'affliction m'empêche d'accorder » l'air avec les paroles pour bien chan-
- ter; & si je chante, c'est comme le
- » cigne à sa dernière heure. La mort de
- » Sanchez, mon seigneur, est le sujet de
- » mes larmes. Mais j'ai tort de le pleu-
- » rer. L'impie seul est exposé à la mort.
- » Ce seigneur n'a fait que passer vers
- Dieu qui l'appeloit. Hélas! toutes les

<sup>\*</sup> L'Histoire du Languedoc fait mention, au commencement du treizième siècle, d'un Nugno Sanchez, fils du comte de Roussillon.

#### 336 Hist. Litteraire

» vertus, qu'il faisoit revivre, sont mor-» tes; & tous les vices vont reprendre » une nouvelle vie. « Il finit par des prières pour le salut de Sanchez.

Après avoir déclamé ailleurs contre fon siècle, » qui est sans gloire, dit-il, » depuis que la joie, les chansons, la » libéralité, les loyaux services, le méri-» te, la valeur, la magnificence des ha-» bits & des tables, la politesse, la ga-» lanterie, ne sont plus en considéra-» tion; « après avoir recommandé de ressultation ressu de hauts faits, qui rétabliront l'honneur du siècle, il ajoute, » qu'ayant été avec » beaucoup de joie dans la Castille, il » est revenu avec beaucoup de regret » de ce pays où il a fait de jolis vers, » qui ont plu au roi, amateur des bons dits » & des bons faits, ainsi que son aïeul. « Ce roi de Castille est sans doute Alphonse X, grand protecteur des lettres. dont le règne commence en 1252.

Une

Une chanson de cinq couplets, chaque couplet de neuf vers de dix syllabes, dont toutes les rimes sont masculines, nous paroît la meilleure pièce de notre poëte. En voici la traduction.

- » Pur, loyal & sans sausseté, comme » celui qu'amour a subjugué entière» ment, j'ai soussett mes peines sans » murmures; & sans être aimé, j'ai long» tems aimé votre jolie personne, à qui » j'ai voué mon cœur. Puisque merci ne » fait rien pour moi, me retirerai-je ? » non, je ne le pourrai.
- » J'attendrai donc avec patience & soumission que j'aie de vous quelque sassistance. Tout au moins, belle dame, so quelque tourment que j'endure, il me so sera glorieux d'espérer: car une riche so & noble espérance vaut mieux qu'un so vil don. Je resterai tranquillement vos tre ami, jusqu'à ce que je puisse sans so mensonge vous appeler mon amie.
  - Tome II. P

#### 338 HIST. LITTERAIRE

wos chames & vos vertus, qui vous rendent supérieure aux beautés qu'on vante le plus. Je devrois bien plutôt vous oublier, que d'augmenter votre vanité & ma consusson, en rappelant le souvenir de vos grâces, & l'extrême distance de mon mérite au vôtre. En dirai-je donc du mal? non, car je mentirois.

» Mille fois dans mes rêveries, j'ai » résolu de vous faire mon humble priè» re. Mais aussitôt la crainte m'arrête; » la crainte efface ma résolution, com» me l'ardeur de la chasse fait oublier » au chasseur l'objet de ses amours ».

» Même j'oublie tout quand je vous » vois; & je croirois commettre une » faute énorme, si, par mon impatien» ce, je m'exposois à perdre le plaisir de » vous voir & de vous parler.

<sup>\*</sup> Venator tenera conjugis immemor. Horat.

» Je sais bien, madame, que j'ai » 'assez de sentiment pour votre mérite; 
» mais je n'ai pas une naissance assez 
» illustre. Du reste, vous n'avez rien à 
» me reprocher. Je vous en désie, vous 
» & l'amour. Vous n'auriez pas l'injusti» ce extrême de me reprocher mon dé 
» faut de noblesse. Il n'est pas d'autre 
» noblesse en amour, que celle d'un cœur 
» loyal & exemt de tromperie. «

#### Envor

» Brave comtesse, le nom de Sobiras » est répandu au loin: il est par tout si » élevé, que jamais je ne m'assranchirai » de votre empire. «

Cette comtesse est probablement la même que Nostradamus appelle la princesse Barbossa.



#### LXXVII.

#### AIMERI DE BELMONT,

Tout ce que nous pouvons dire de ce troubadour, c'est qu'il étoit contemporain du précédent, puisqu'il adressa une pièce à la comtesse de Sobiras, comme Aimeri de Belenvei. Cette pièce galante, la seule qui nous reste de lui, ne doit pas être confondue dans la soule; il y a une certaine élégance & du sentiment. Mais on y trouve mot pour mot quelques traits que nous avons vus ailleurs; & le poëte paroît mériter le reproche de plagiat.

» On ne croira plus que les chagrins; » les soupirs, les gémissemens, les lar-» mes, les tourmens, les veilles, & les » passions long-tems malheureuses puis-» sent abréger les jours de personne, » puisque les miens ne sont pas sinis,

Non, je n'ai point foi à la mort d'An-» dré de France. Nul amant, nul péni-» tent ne souffrit jamais ce que j'ai » souffert plus de cinq années entières, » auprès de celle que j'adore. La plus » grande faveur que j'en obtins étoit de » ne pas me hair; tandis que j'aimois mieux être à elle, que d'avoir sans » elle l'empire du monde. Je trouve » plus de douceur à la désirer qu'à bai-» ser toute autre. Je reste ici, son pau-» vre esclave, laissant ma terre & beau-» coup de bons biens..... Si Dieu » m'accordoit la riche possession de son » amour, le roi Philippe ne seroit en » comparaison de moi qu'un simple vasa fal.

» Son mérite est si éclatant, sa jolie » personne si pleine de grâces & de perse fections, que qui en diroit la vérité » paroîtroit un conteur de fables. Car » de même que la mer reçoit toutes les » eaux du monde, de même elle en

#### 342 HIST. LITTERAIRE

réunit toutes les vertus & toutes les
perfections. Qui pourroit décrire les
charmes de sa personne, dont l'éclat
efface la fraîcheur de la rose, & la
blancheur de la neige?

» Votre loyal vassal, madame, votre si humble esclave, votre sincère ami, vous conjure de ne le plus faire languir.... Ne croyez ni les médisans ni les jaloux. Je ne suis point de ces amans frivoles, qui n'aiment que pour rire & pour faire les indiscrets. Je crains tant de découvrir mes feux, que je n'ose devant le monde ni vous poir ni vous regarder, quoique j'en meurs d'envie..... Je gémis & je soupire quand il me faut séparer de vous. «

Le premier envoi est au franc & noble roi d'Aragon, (Jacques I, sans doute.) Le poète a grande envie de lui voir commander les armées: » car il n'est chrétien, Sarasin ni Juis, qui saDRS TROUBADOURS. 343)

so che mieux que lui en faire un si bon

so ulage. «

Le second envoi, à la comtesse de Sobiras, » que Dieu a placé au-desse » de tout ce qui existe. «

Rien n'est beau que le vrai. Boileau avoit raison de le dire; & cependant, comme presque tous les poëres, Boileau à quelquesois outré & la satire & la louange: mais avec quel art & quel esprit? Si le saux peut déplaire sous sa plume, que sera-tions fastidieuses, où il n'est point voilé par les charmes du talent?



#### LXXVIII.

#### BARTHELEMI GIORGI & BONIFACE CALVO.

DEUX Italiens distingués figurent ici au milieu des troubadours. On ne doit pas s'en étonner, puisque la poésie provençale avoit des charmes pour cette nation spirituelle; que les deux langues ont une affinité sensible; ensin, que les croisades réunissoient souvent les deux peuples.

BARTHELEMI GIORGI étoit un gentilhomme de Venise, d'une famille qui a donné un doge à la république en 1310. Le manuscrit de Vérone le qualisse d'honnête marchand. Mais tous les nobles Vénitiens exerçoient alors la profession qui les avoit enrichis, ayant leurs comptoirs, leurs vaisseaux, & allant eux-mêmes aux Échelles du levant exé-

# DES TROUBADOURS. 345;

Giorgi, associé avec d'autres négocians dans une pareille entreprise, s'embarqua pour la Romanie. Des corsaires Génois attaquèrent de nuit son vaisseau, s'en rendirent maîtres, & emmenèrent l'équi-

page prisonnier.

Gènes-& Venise, brouillées depuis long-tems par une rivalité dangereuse, se faisoient alors une guerre ouverte & opiniâtre. La chute de l'empire latin de Constantinople en 1262 sur la cause de cette guerre; les Génois étant pour Michel Paléologue, & les Vénitiens contre. Ceux-ci eurent presque toujours l'avantage, soit par la supériorité de leurs forces, soit par les dissentions intestines de leurs ennemis; car Gènes étoit un théâtre de discordes.

Pendant que Giorgi y languissoit dans les fers, BONTFACE CALVO, noble Génois, troubadour comme lui, résugié loin de sa patrie, composa un sirvente

346 HIST. LITTERAIRE où les deux peuples rivaux semblent également attaqués.

» Je ne suis point fâché de n'être ni » estimé, ni chéri de cette méchante » nation génoise. Je méprise son amitié: » elle n'est pas faite pour un homme » ami de la vertu. Ses divisions cepen-» dant m'affligent. Si elle vouloit y » mettre sin, sa puissance l'emporteroit » aisément sur tous ceux qui la maltrai-» tent.

» Ah! Génois, qu'est devenue la va» leur que vous aviez courume de signa» ler, contre un peuple dont les exploits
» éclipsent tellement les vôtres, que tous
» vos amis en sont consternés ? Cesses
» vos discordes, & pensez à remettre le
» freia dans la bouche de ces rivaux
» arrogans: ils vous bravent, parce qu'ils
» vous voient désunis.

» Mais vos démêlés sont montés au » point, que s'ils ne tombent, ils vous » seront tomber vous - mêmes. Tandis

s qu'on vous attaque, vous vous atta-

» quez les uns les autres; & l'ennemi

» victorieux ne retire aucune gloire de

» ses triomphes; car il ne les doit qu'à

» vos dissentions....

» Voyant que vous ne pensez point » à vous venger, ils se vengent d'avoir » été si souvent mal menés par vous, » qu'on leur reproche presque en tout » lieu que trente des leurs n'osoient pas

» en attendre trois des vôtres.

» Sachez, Vénitiens, que vous avez » grand besoin d'avoir Dieu de votre » côté contre les Génois. Malgré son » assistance, ils ont fait sur vous de ri-» ches captures, dont vous avez beaus » coup de regrers. «

Cette pièce où l'honneur de Venise étoit attaqué, échaussa le zèle patriotis que de Giorgi. Il se montra le champion de sa patrie, dans une réponse dont nous allons donner la substance.

» Je fuis bien étonné de la okanlon,

» à cause de son auteur, qui est d'ailleurs » en droit de me plaire. Avec du mérite » & du savoir, on doit plus qu'un autre » prendre garde à ce qu'on dit. Autre-» ment, si l'on s'égare, comme ce n'est » point défaut de lumières, on perd sa » réputation.

» S'il avoit suivi de bons conseils, il » n'auroit pas été forcé de convenir que » les. Vénitiens ont fort abaissé la puis-» sance des Génois. En vain il l'attribue » à leurs discordes; cette cause n'est pas » un soulagement à leur mal.

» Les Génois ont si bien fait dans la » guerre, que leurs dissentions semblent » ne leur avoir nui en rien. Jamais en » combattant il ne leur manqua qu'un » courage hardi; toujours bien armés, » & souvent deux contre un.

» Il prétend que les Génois ont au-» trefois tenu en bride les Vénitiens. » Qu'il se souvienne, s'il lui plast, qu'un » seul vaisseau vénitien emmena prison-

# DES TROUBADOURS. 349 » miers trois vaisseaux génois; & que » les Vénitiens n'ont point eu de guerre, » dont à la fin ils ne se soient tirés à leur » honneur.

- » S'il vouloit passer pour homme sen-» sé, il n'auroit pas dit des faussetés évi-» dentes, il n'auroit pas dit que trois » lâches ont mieux valu que trente bra-» ves. Pourra-t-il répondre aux trois » vaisseaux pris par un seul?....
- ⇒ Je me crois quitte maintenant avec ⇒ ce poëte; & s'il ne s'en contente pas; ⇒ qu'il s'informe des faits mémorables ⇒ des Vénitiens, des conquêtes qu'ils ⇒ doivent à leur vaillance, de leurs vic-⇒ toires sur Gènes & sur l'empire grec: ⇒ il jugera s'ils ne valent rien.
- » Vénitiens, celui qui avance que les » Génois vous ont maltraités, ignore les » pertes terribles que vous leur avez fait » sousfrir tant en hommes qu'en argent. «

#### Envor.

» Boniface Calvo, je vous envoie

## 350 Hist. Littéraire

mon sirvente, & vous prie de ne vous point fâcher de ce que je vous dis: peut être me devez-vous savoir gré de supprime. «

En élaguant même ces pièces, je crains qu'on ne les trouve trop longues. Elles font foibles de pensées & de style; elles manquent d'images & de chaleur. Mais il y a des traits piquans avec une ingénuité sans art; & l'esprit de jalousse nationale s'y montre au naturel, quoique tempéré par des ménagemens.

Une chose qui fait honneur aux deux troubadours, c'est qu'ils devinrent amis après cette espèce de combat. Calvo estima Giorgi d'avoir eu le courage, étant prisonnier des Génois, de soutenir contre eux l'honneur de Venise; il avoua qu'il avoit eu tort de mal parler des Vénitiens; & il en sit des excuses à son rival. Dans notre siècle de politesse, cette réconciliation littéraire passeroir pour un phénomène. Que des auteurs

viennent à s'attaquer: celui qui a raison peut s'attendre presque toujours à la haine de l'autre.

Giorgi étoit encore prisonnier lorsque Charles d'Anjou, frere de S. Louis, s'empara du royaume de Naples, que Clément IV lui avoit donné par une bulle. Le jeune Gonradin, fils & héritier de l'empereur Conrad, fut la victime & de la politique de Rome, & de la barbarie du prince françois. Charles, après l'avoir vaincu, le fit périr sur un échafaud en 1268, ainsi que le duc d'Autriche son allié. Henri de Castille, fils d'Alphonse X, qui étoit venu à son secours, auroit peut-être subi le même fort, s'il n'avoit été parent du comte d'Anjou. Ce conquérant sanguinaire se rendit exécrable aux Italiens; & Giorgi semble n'avoir été que l'organe de leurs sentimens, dans un sirvente où il exprime ainsi sa douleur:

» Si le monde tomboit en ruines

## 352 Hist Litteratre

d'une manière épouvantable, si tout ce qu'il y a de plus brillant étoit enseveli dans les ténèbres, je n'y aurois point de regret; puisque le roi Contradin, par qui règna la vaillance, a le duc Frédéric, la gloire de l'Autriche, riches l'un & l'autre en honneur a en mérite, ont été si méchamment mis à mort. Maudit soit le siècle qui a vu commettre un si grand forsait!

Comment ai-je la force de déplorer ce désastre, dont la seule idée devroit me faire mourir sur le champ, moi & tout homme vertueux? Car il n'y eut jamais personne, que le moins vail-lant des deux ne surpassat de beau-coup.....

» Le roi Conradin, n'ayant pas en-» core vingt ans, aimoit Dieu, la droi-» ture, la justice & la science.... Le » plus libéral, auprès de lui, n'auroit » paru qu'un gueux; tant il donnoit » & dépensoit généreusement: ami des DES TROUBADOURS. 353

bons, ennemi des méchans, à qui

pourtant il ne faisoit jamais d'injusti
ces.

Et dans le bon duc Frédéric, se trouvoient tant de vertus estimables, qu'il eut la capacité des plus grands rois. Loyal en discours & en manières, gracieux en tout point, on ne peut lui reprocher aucune faute d'importance.

Sans doute, la mort de ces deux princes a beaucoup offensé Dieu. Mais puisqu'il a permis un tel malheur, it a jugé, je le crois sermement, que le monde n'avoit point de lieu assez haut pour les placer. Ceux qui jouissem des joies incorruptibles, doivent avoir trois sois plus de plaisir, depuis qu'ils ont si bonne compagnie.

» Hélas! comment les Allemands » pourront-ils survivre à cette perte? ils » ont perdu toute leur gloire avec leurs » princes; ils seront dans l'opprobre.

Des gens de bien vivront comme eux dans l'abjection: tant Charles d'Anjou cette raison, de laisser la vie à Don Henri (de Castille); car il connoît le grand courage des Espagnols; & il facrissera encore cette victime, pour saire dire qu'il ne les craint point. ∞

#### PREMIER ENVOI.

» Brave nation, pensez éternellement » à la mort de ces princes, & à ce qu'ils » diroient si vous soussiriez un pareil ou-» trage. Et toi, Alphonse roi de Castis-» le, songe si un roi peut être estimé, » en laissant impuni le déshonneur de » son frere. «

#### SECOND ENVOL

» Hommes loyaux & courtois, sou» venez-vous que cette complainte a
» été faite sur un air gai & plaisant.

» Sans cela, je crois qu'on n'auroit pu
» la chanter ni l'entendre: tant est hor» rible le malheur qu'elle dépeint. «

## DES TROUBADOURS. 355

Chanter sur un air gai des choses si lamentables, est une de ces bizarreries qui caractérisent le goût d'autresois.

Les préparatifs de S. Louis pour sa seconde croisade, offrirent au troubadour un autre sujet de vers; & il le saisit avec d'autant plus d'ardeur, qu'il espéroit devoir bientôt sa liberté au roi de France, dont les ambassadeurs négocioient une paix entre Gènes & Venise. Sa pièce a quelques traits intéressans.

Je veux dire en chantant le sujet

qui me rend moitié joyeux, moitié

fâché. J'ai une vive affliction dans le

cœur, quand je songe au grand af
front que souffre la terre où Dieu na
quit & mourut. Mais j'ai le cœur rem
pli de joie, quand je songe qu'elle sera

vengée par le grand roi Louis de

France. Il va partir pour châtier les

insidelles. Avec lui sont de bons jou
teurs de lances, des coupeurs de jam
bes & de bras, de sorts assailaillans, de

## 356 Hist. Litteraire

> braves gens pour renforcer les batail-» lons & les escadrons dans la mêlée : » couverts de belles armes, & montés » sur de vigoureux coursiers..... » Le grand roi de Navarre (Thibaud » II, comte de Champagne) accompa-» gne ce prince, & brûle d'ardeur de se » distinguer par de hauts faits pour le » service de Dieu. Le glorieux comte » de Toulouse (Alphonse de Poitiers, » frere de S. Louis) fait en cette occa-» sion plus que sa fortune ne comporte. » Qu'on ne reproche pas au roi d'An-» gleterre (Henri III) de différer un » peu, faute de pouvoir. Car il veut » tenir sa promesse, & se couvrir de » gloire en l'exécutant. Non, malgré ce retard, il n'y aura pas une action où » il ne se trouve en personne: il égalera » les plus valeureux; il mènera d'aussi » puissans secours qu'aucun autre prince. » Je parlerois volontiers de tous les barons qui accourent, j'immortaliserois

#### DES TROUBADOURS, 357

La médiation du roi de France, jointe à celle du pape, ne produisit point l'avantage que Giorgi s'en promettoit. Au lieu de paix, les deux républiques sirent seulement une prolongation de trève. Les prisonniers ne surent pas délivrés. C'est de quoi se plaint le troubadour dans un sirvente dicté par le chagrin, où il exhale sa bile contre les Génois, sans épargner même S. Louis.

Les Génois, qui avoient coutume

de suivre Dieu en tout, se montrent

maintenant pires que des Juiss. Car

Juiss ni renégats, après avoir fait la

paix, ne voudroient retenir des pri
sonniers; & les Génois veulent en re
tenir près de deux mille, pour les faire

périr de misere, quoiqu'ils sachent que

le moindre les surpasse tous en mérite.

Aveuglés par l'orgueil, ils ne considèe

## 358 Hist. Litteraire

» rent ni Dieu ni l'humanité..... Cette

conduite m'est si odieuse, que je nommerai celui qui, pouvant sauver tant

de braves gens, leur procure une sin

cruelle pour n'avoir pas insisté sur leur

délivrance: il eût obtenu leur liberté,

en témoignant quelque chagrin de

leurs maux.

Ah! roi de France, vous qui, pour la défense de Dieu, avez voulu employer votre cœur, votre corps & vos biens, de quoi tout le monde vous loue, comment avez-vous été capable d'une pareille action? Vous avez oublié votre honneur. Dieu par sa clémence en a oublié le châtiment. Mais il ne l'oubliera point dans l'autre vie, s si la croisade ne vous en obtient le pardon.

» Honneur de la chrétienté, que Dieu » vous inspire l'envie de réparer votre » faute, & d'arracher aux tourmens des » malheureux près de périr. Vous le pou-

## DES TROUBADOURS, 259

» vez sans peine; un mot de recomman-» dation suffira.

» Avant que j'eusse fini ce chant, Dieu » a condamné ce roi de France à la » mort, & quantité d'autres çà & là à de. » cruels supplices. Il convient donc que » le nouveau roi de France fasse cette » réparation, tant pour Dieu que pour » son honneur. «

Cet esprit & ce ton dévots regnoient généralement; & chacun les appliquoit au gré de sa fantaisse. Ce qui déplaisoit à un homme, il le jugeoit offense de Dieu: il obligeoit Dieu, en quelque sorte, à le venger; & la mort de S. Louis dans la croisade devenoit une punition divine, de ce qu'il n'avoit pas tiré Giorgi de la prison des Génois. Combien de bonnes ames disposent de même, encorgaujourd'hui, de la volonté de Dieu?

Du moins les vœux de notre poëre furent exaucés par le successeur de saint Louis. Philippe le Hardi procura

## 360 Hist. Litteraire

en 1270 un accord entre Gènes & Venise. Remis en liberté, Giorgi retourna dans sa patrie. La Morée appartenoit aux Vénitiens, depuis que les croisés avoient pris Constantinople sur les Grecs. Le doge l'y envoya, apparemment pour quelque commission. L'historien provençal dit qu'il y devint amoureux d'une noble dame du pays, & qu'il y finit ses jours.

Nous avons dix-huit pièces de ce troubadour, dont quelques-unes offrent un enchaînement bizarre des mêmes rimes & des mêmes mots, auquel il attachoit beaucoup de valeur. La plupart de ses chansons de galanterie ne contiennent que des lieux communs.

Un sirvente curieux, où il se plaint amèrement des critiques, où il parle en poëte piqué & mécontent de son art, me paroît digne de sixer l'attention, non-seulement parce que l'amour-propre d'auteur s'y montre tel qu'il sut toujours,

mais

DES TROUBADOURS. mais encore parce qu'il prouve qu'un auteur faisoit alors consister sa gloire dans ce qui méritoit davantage d'être critiqué, dans l'obscurité laborieuse du style.

» Maudit soit celui qui m'apprit l'art » des vers! car jamais je n'en ai eu du plaifir. Quel profit peut-il y avoir; » puisque de mille personnes, pas une » n'a suffisamment d'esprit pour enten-» dre un chant d'Elias? Beaucoup de » gens se piquent d'être bons troubadours. Mais qui ne fauroit que ce qu'ils » savent la plupart, pourroit se vanter » de ne savoir pas grand'chose. Faire » des chansons me déplaît autant au-» jourd'hui, que j'y trouvai autrefois » d'agrément. On traite ce métier de -folie; & je ne puis le trouver moimême raisonnable; car il n'en revient » aucun honneur. Un chant est-il obscur ≈& de grand prix? presque personne ne a l'entend. Est-il clair? personne n'en fait Tome II.

de cas. Deux des meilleurs jongleurs
de ce pays en sont bien la preuve : ils
ont critiqué tous deux une de mes
chansons, où il n'y avoit pas un mot
à reprendre.... Qu'on ne croie pas
cependant, que je prétende être habile en tout. Je sais le contraire, & qu'il
y a beaucoup de choses que je serois
fort aise, qu'on m'apprît. Je ne veux
donc ni/ me louer ni me déprimer.
Mais, comme à l'ouvrage on connoît
l'ouvrier, on peut voir à mes chansons
ce que je vaux dans l'art de saire des
vers subtils. «

Nous avons perdu de vue Boniface Calvo, depuis sa dispute avec Giorgi. Voyons la suite de sa vie & de ses ouvrages.

Ce noble Génois, ayant quitté fa patrie pour se soustraire à la sureur des sactions, se résugia auprès d'Alphonse X, roi de Castille. Le goût de la poésie provençale, qui régnoit à la cour d'Alphon-

# DES TROUBADOURS. 363

se comme ailleurs, lui procura de la considération & la faveur du souverain. Il devint amoureux d'une dame, remplie de beauté, de joie & de vertu, selon les termes de l'historien. Après de vains efforts pour lui plaire, choqué de ses mépris, il se vengea par un sirvente trèsorgueilleux.

» Je me reproche de m'être attaché à » une dame, qui n'a pas su connoître » toute la gloire qu'elle pouvoit retirer » de mon service. Mais si j'eus assez peu » de sens pour placer mal mon assection, je me suis du moins corrigé. Que » celle qui m'a méprisé n'en soit pas si » sière. Elle perdra l'honneur que lui faim soit mon amour. Ma raison revenue » me portera bientôt ailleurs. Je cesserai » de césébrer ses appas & son mérite. » Je ne puis lui faire un plus grand mal; » & quand je le pourrois, je ne le ferois » point: car je suis moins irrité contre » elle que contre mon cœur, qui m'ins-

## 364 Hist. Litteraire

» pira une si malheureuse solie. Jamais » je ne me livrerai à ses caprices, pour

maimer des regards & des airs trom-

⇒ peurs. «

Il porta ses vœux encore plus haut; &, selon Nostradamus, la propre nièce du roi Alphonse en sut l'objet. Les chansons de Calvo pour sa nouvelle maîtresse prouvent qu'elle étoit d'un rang très-illustre.

Tantôt il la conjure d'avoir plus d'égard à sa conduite qu'à sa naissance, qui n'est point d'une élévation proportionnée à la sienne. Tantôt il avoue que c'est solie de souhaiter même qu'elle prenne en gré son amour, & l'accepte pour son serviteur. Si Dieu vouloit aimer une dame de ce bas monde, il auroit de quoi se satisfaire dans celle-là. Parmi tant d'idées bizarres où Dieu se trouve compromis, je n'en ai point encore vu de si étrange.

La mort de cette maîtresse, & le

DES TROUBADOURS. 365 désespoir qu'il en eut, sui dictèrent une chanson non moins emphatique.

» Mes ennemis eux-mêmes ne peu-» vent se réjouir de la perte que je dé-» plore: ils doivent s'en affliger, jusqu'à » se tuer de douleur. Et tout le monde » en devroit faire autant, pour la mort » de celle qui faisoit tant d'honneur au » mérite & à la vertu. Malheureux que » je suis! si je savois un genre de mort » pire que la vie qui me reste, je me » le donnerois sur le champ. Mais ne » pouvant le trouver, je continue une » vie pleine d'amertume. Qu'elle me rend haïssable tout ce qui me char-» moit auparavant! Tout autre en mour-» roit. Si je n'en meurs point, c'est que » je suis tellement accoutumé à souffrir » que je vis de ce qui feroit mourir les s autres.

» Je ne puis m'empêcher de semer » des pleurs, & de recueillir des dou-» leurs, pour la mort de la beauté avec

» laquelle ont disparu toutes mes res» sources..... Elle disoit & faisoit si
» bien en tout point, que je ne prie pas
» Dieu de la recevoir dans son paradis.
» Le paradis me sembleroit, sans elle,
» mal meublé de courtoisse. Dieu ne
» sauroit manquer de la loger où il est.
» Si je me plains, c'est uniquement de
» me voir séparé d'elle.

» Bien fou qui met son cœur & ses » pensées dans les joies du monde! & plus sou encore qui s'en glorisse! Le » souvenir de la joie que me donnoient » tant de qualités charmantes, baigne » de larmes mon visage. Hélas! si j'avois » su le mal qui devoit m'en arriver, je » n'aurois pas sait tant de cas de cette » joie....

» Ah! fleur de courtoisse comme de » beauté, ma belle & douce amie, si la » mort en vous prenant a satisfair ses » désirs, elle me plonge dans une telle » affliction, que rien ne peut me réjouir » ni me consoler, «

## DES TROUBADOURS. 367

Il y a du sentiment, mais de l'affectation dans cette pièce: elle paroît annoncer les concetti d'Italie.

En faveur auprès du roi de Castille, Calvo se vit exposé à la jalousie des courtisans. Il connut leurs manèges, leurs sourberies & leurs injustices. His les peint dans quelques sirventes, applicables aux mœurs de cour de tous les siècles.

» Je ne puis souffrir une grande injustice que j'aperçois dans le monde :
c'est que s'il arrive malheur à quelqu'un en faisant son devoir, on ne
manque pas de condamner sa conduite. Ce qui me fâche encore plus,
c'est que si un homme s'enrichit par
des voies même odieuses, on ne manque pas de vanter son mérite, sa capacité & sa sagesse. Par-là on dégoûte
les bons de bien faire, & l'on enhardit
les méchans au mal. Une chose plus
étrange encore, c'est que tout le mon-

#### 368 Hist. Littéraire

» de fait cas de la vertu & méprise les » méchans; tandis que je ne vois per-» sonne s'abstenir du mal & faire le » bien....

» C'est pourquoi je m'adresse aux » grands seigneurs, qui peuvent plus » que tous les autres remédier à ce » désordre. Je les prie d'en arrêter le » progrès. Ils n'ont qu'à éloigner de leur » cour les méchans, & leur témoigner » l'aversion qu'ils méritent. Tout le reste » du monde suivra bientôt cet exem-» ple. «

Qu'il y a loin des belles maximes à la pratique! & combien de faux sages sont vertueux en paroles, qui se déshonorent par leurs actions, dès qu'ils trouvent leur intérêt dans le vice! Tel sur notre poète génois. Résolu de surmonter à tout prix les obstacles, que les courtisans opposoient à sa fortune, il employa une voie honteuse pour sas-surer des biensaits du roi. Cet Alphon-

fe X, qu'on nomme le Sage ou le Philosophe, parce qu'il favorisa les sciences, étoit sort sujet aux soiblesses de l'humanité. Il eut des maîtresses & plusieurs bâtards. Un courtisan adroit à flatter ses passions pouvoit beaucoup sur son esprit.

C'est le rôle que sit Calvo. Nous avons une de ses pièces, où il exhorte Alphonse à l'amour. Le commencement ne paroît que de pure galanterie; mais la fin décèle les vues suspectes du troubadour.

Des chansons & la joie subsistent per la proper dans le monde, par la propertection que le roi Alphonse leur acporde: sans lui, elles seroient entièrement oubliées. Puisqu'il veut donc le proutenir, qu'il ne néglige point l'approur; sans quoi la joie & les chanples seroient aussi insipides qu'un mets par seroient aussi insipides qu'un mets prons seroient aussi insipides qu'un mets prons seroient aussi insipides qu'un mets prons. Le métier des amans est de chan-

» ter & d'être joyeux, & nul autre ne » doit s'en méler. Quiconque néglige » d'aimer, ne peut jamais valoir beau-» coup. Si le roi Alphonse, plein de » raison & de vertu dans toutes ses ac-» tions, approuve mon dire, peut-il se » dispenser d'être amoureux? ne se fera-» t il pas aimer fincérement de telle da-» me, assorie à la supériorité de son » mérite ? Quoique éloigné de l'arbre » qui lui fait trouver tant de plaisir en si amour, qu'il n'en abandonne pas tous » les fauits: il peut réparer la perte qu'il » a faire. Je dirois bien ce qui en est » au juste; mais j'ai peur de m'attirer » de grandes querelles. Si je n'ai point » mal employé mes peines, j'espère en > avoir bonne récompense. Ils en seront » fort affligés, ceux qui m'ont fait per-» dre les faveurs & les plaisirs, que je » retirois soir & matin de mon métier, 22 & auxquels j'ai tant de regret. = Il parle sans doute de son métier de

jongleur. On voit que, s'il a perdu de ce côté-là par les intrigues de ses envieux, il compte se dédommager par d'autres intrigues dont il n'ose révéler le mystère.

Quelques pièces de Calvo respirent l'amour des combats. C'étoit, autant que la galanterie, le goût du siècle; & les chants d'un troubadour pouvoient redoubler l'ardeur martiale. En 1253, Alphonse X entreprit de soutenir d'anciennes prétentions sur l'Aquitaine. Au bruit de cette expédition, notre poëte sit un sirvente pour l'exhorter à se mettre incessamment en marche. Il promet de célébrer sa valeur.

» Les Gascons seront bien forcés de:
» sui obéir, sans quoi il les jettera en
» prison, les sivrera aux tortures & à la
» mort. Voyons-le marcher contre eux
» avec une puissance trop redoutable,
» pour qu'ils osent tenir la campagne.

» Voyons-le combattre avec tant de

» bravoure, briser, renverser, embrâser » tant de murailles & de tours, qu'il les » force à venir implorer sa miséricorde.

» S'il veut ressembler à son pere (S. Ferwinand), il a beaucoup à travailler:

» car jamais prince ne sut plus assable,

» ne sit tant de conquêtes, & ne sut insepirer tant de respect. S'il ne lui respirer tant de respect.

#### Envor.

» Roi de Castille, puisque vous en » avez le pouvoir & que Dieu vous le » permet, signalez-vous par des con-» quêtes. «

Les princes en général n'y avoient alors que trop de penchant; & on ne pouvoit leur donner de conseil-plus pernicieux au genre humain. Mais Alphonse étoit moins guerrier que le poëte ne le vouloit. Il termina cette entreprise, DES TROUBADOURS. 373' en cédant ses droits à sa sœur Eléonore, qui épousa Edouard I roi d'Angleterre.

Calvo, dans deux autres sirventes, l'exhorte à la guerre contre les rois d'Aragon & de Navarre. La liberté avec laquelle il lui reproche ses inclinations pacifiques, est conforme aux mœurs du tems.

» Je me plais aux cris des gendarmes. » Quand je suis monté sur un sier che-» val, & couvert d'une belle armure, » je suis aussi léger au choc des trou-» pes, que les savoris des seigneurs dans » les conversations de l'antichambre.

» Je voudrois donc que le vertueux » roi Alphonse sût parti de ses royau-» mes. Car il se laisseroit alors gouver-» ner par de braves personnages. Les » flatteurs & les courtisans ne servent » de rien dans les occasions périlleuses. » Le cœur & la volonté leur manquent » pour les besoins les plus importans.

» Mais il me semble trop endormi, & mon grand respect. J'en vois ses gens découragés & consternés; & si dès-à» présent que l'affaire commence à peine, sil ne ranime les siens; il peur lui en arriver tel malheur, qu'il feroit beau» coup dans la suite s'il le réparoit en dix années. «

» Alphonse, roi de Cassille & de » Léon, ne croyez pas les méchans, qui » craignent de risquer leur vie & de » perdre leur repos. Ils aiment mieux, » dans leurs maisons, avoir de bons mor-» ceaux & de bons vins, que de se fati-» guer à prendre des châteaux, des villes » & des provinces. «

C'est à peu-près de la sorte, j'imagine, que les bardes inspiroient à nos aïeux. l'ardeur des combats & la passion des conquêtes. S'ils avoient su leur inspirer de même les vertus sociales & pacifiques, il y auroit eu sans doute moins de héros, mais plus d'hommes humains. Du reste,

## DES TROUBADOURS. 375

on trouve toujours de nouveaux exemples, de cette franchise hardie, que les poëtes conservoient, jusques dans les cours, malgré leur rôle de courtisans. Quelle en pouvoit être la cause? d'une part, la considération dont ils jouissoient; de l'autre, la manière de vivre des princes, qui, moins puissans qu'aujourd'hui, en imposoient moins & se familiarisoient davantage.

Nous ignorons combien de tems Boniface Calvo vécut auprès du roi de Castille, & s'il fréquenta d'autres cours. Nostradamus dit, sur le témoignage d'Hugues de Saint-Césaire, qu'Alphonse l'envoya au comte de Provence, qui lui sit épouser une demoiselle de la maison de Vintimille. Il ajoute que le moine des Iles d'or introduit la Philosophie parlant ainsi de ce troubadour: Je prie tous ceux qui verront les œuvres de Boniface Calvo de ne pas prendre la peine de les corriger; parce que moi, qui suis la Philosophie, j'ai

reconnu ce Boniface pour un grand maltre dans l'art poétique. Et quiconque s'avisera de retoucher & de corriger les pièces qu'il a faites, je prononce qu'il doit être réputé ignorant, fou, téméraire, & mon ennemi.

On se doute bien que la philosophie étoit alors assez ignorante, & qu'elle n'en étoit que plus altière dans ses jugemens.



#### LXXIX.

## PIERRE BREMONDRICAS-NOVAS ou RICHARD DE NOVES.

Nous joignons ici ces deux noms, parce que, selon Crescimbéni, ils désignent le même troubadour, dont Nostradamus a donné la vie sous le nom de Richard de Noves. Le témoignage de cet historien est toujours suspect. Rapportons néanmoins les principaux traits de son récit, ne pouvant puiser en d'autres sources.

RICHARD fut de la noble famille des seigneurs de Noves en Provence, quelques-uns disent de Barbantane. Il se distingua par sa valeur; & quoique ses peres eussent été partisans de la maison de Baux contre celle de Barcelone, il s'attacha au dernier Raimond-Bérenger

comte de Provence. Il le célébra dans plusieurs chansons. Après sa mort, il fit fon éloge funèbre, qu'il alloit récitant chez les seigneurs; & il gagna ains beaucoup d'argent. Dans cet éloge, il attaquoit la mailon d'Anjou, & repréfentoit la Provence malheureuse de tomber sous la domination françoise. Ses amis lui persuadèrent qu'il couroit de grands risques par une telle imprudence. Il les crut, & cessa de chanter. Richard a écrit contre l'usurpation de plusieurs terres par les gens d'église, surtoit de celle de Noves & de Barbantane par les évêques d'Avignon. Le comte de Provence, selon Hugues de Saint Césaire & le moine des Iles d'or, l'avoit fait clavaire de son palais (gardien des cless,) emploi qui étoit honorable avec de bons appointemens: il mourut vers l'an 1270. Un autre auteur assure que les officiers du pape avoient voulu le faire jeter, tout vivant, dans un puits très-profond du château de Noves, où l'on avoir coutume de précipiter les ecclésiastiques surpris en adultère; (peut-être, parce qu'il avoit écrit contre les usurpations de l'église.)

Tel est en substance le narré de Nostradamus. Les pièces de Pierre Bremond-Ricas-Novas n'y ont aucun rapport; & nos manuscrits ne contiennent aucun éclaircissement sur sa vie. Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il étoit Provençal & contemporain de Sordel. Le sirvente de ce dernier sur la mort de Blacas sui a sourni l'idée d'une pièce sur le même sujet, la plus curieuse de son recueil.

- Blacas a été célébré par Sordel &
  Bertrand d'Alamanon. Ces deux poëtes n'ont partagé que son cœur; moi,
  je vais partager son corps entier entre
  les différentes nations.
  - » J'en donne un quartier aux Lom-» bards, aux Allemands, à ceux de la

⇒ Pouille, de la Frise, & aux Brabans cons. Je les invite à venir à Rome adorer le corps saint. Je veux que l'empereur y sasse une chapelle, où le mérite, la joie, le plaisir & les chants foient bien servis. α (Il souhaite apparemment que Frédéric II s'empare de Rome, & se venge de la persécution des papes.)

» Je donne un autre quartier aux
» François, aux Bourguignons, à ceux
» de Savoie & du Viennois, aux Auver» gnats, aux Bretons, & aux vaillans
» Poitevins; car ils sont généreux. Et si
» les couards Anglois y vont faire leur
» prière, quelque, mauvais qu'ils soient,
» ils deviendront bons. Il faut que le
» corps soit placé en lieu religieux; que
» le roi à qui appartient Paris, le garde
» bien des coquins; & il s'en trouvera.
» parsaitement. « (Le reproche de lâcheté sait aux Anglois tombe sans doute
sur Henri III, trop soible pour recou-

vrer ce que le roi Jean son pere avoit perdu.)

» Je donne le troisième quartier aux » braves Castillans. Je les invite à le » venir adorer avec les Gascons, les Ca-» talans & les Aragonois, qui sont gens » de mérite. Si le roi de Navarre y vient, » qu'il sache qu'il ne le verra point, s'il » n'est hardi & généreux: (Thibaut, comte de Champagne & roi de Navarre, que Sordel avoit déjà censuré.) » Le lion » roi de Castille le tiendra en sa main, » & le gardera bien par sa générosité; » car c'est par une telle vertu que son » aïeul se rendit illustre: (Ferdinand III, digne petit-fils d'Alphonse IX.)

» Gardons le quatrième quartier pour » nous autres Provençaux. Nous nous » trouverions mal de tout donner. » Mettons-le à Saint-Gilles, Que ceux de » Toulouse, de Rouergue & de Béziers » y viennent, s'ils veulent avoir du mé-» ri e « (C'est pour animer Raimond VII

## 382 HIST. LITTÉRAIRE à recouvrer ses domaines que la croisade sui avoir ravis.

» Quant à la tête, je veux l'envoyer » à Jérusalem au soudan du Caire, s'îl » veut se faire baptiser: autrement je la » donne à Gui (inconnu), qui se main-» tient en vertu parmi les païens. Si le » roi d'Acre Conrad (fils de Frédéric II) » y vient auss, qu'il se défasse de son » avarice, qu'il soit brave & généreux. «

» Puisque Dieu a pris l'ame de Bla-» cas, maints bons chevaliers serviront » ici son corps. «

Quoique imitateur de Sordel, dans cette pièce, Bremond le fatirise dans quelques autres. Il lui dit que ses vers, dont il tire tant de vanité, n'ont ni queue ni tête; il l'accuse de manquer de courage, de n'être pas bon au jeu d'amour, qu'il compare au jeu d'échecs par des allusions allégoriques. » Un homme qui me veut du mal, dit-il ailleurs, a été sobligé de s'ensuir de la Lombardie

#### DES TROUBADOURS. 382

pour sa mauvaise conduite. C'est un saux jongleur, qui vit ici de sa jonglerie. Je ne lui sis jamais d'injures,
mais je lui en dirois volontiers. « Il
ajoute, après dissérens reproches, que
s'il mouroit, sa semme ne le pleureroit
pas; ce qu'elle prie bien Dieu, à ce qu'il
croit, de lui envoyer telle maladie qui
termine bientôt ses jours. Ensin, comme
Sordel s'étoit saché apparemment de ces
satires, il paroît se retraster dans un autre sirvente, où il insiste avec ironie sur
tous les reproches qu'il lui a faits, en
assurant qu'il dit le contraire à tout le
monde. (Voyez Sordel.)

C'est tout ce que les poésses de ce troubadour, au nombre de dix-huit, peuvent avoir d'intéressant.



#### LXXXX.

## AUBERT DE PUICIBOT ou LE MOINE DE PUICIBOT.

SI les moines troubadours ne sont pas des exemples de vertu, c'est que le goût de la poésie supposoit ou produisoit, en général, le goût du monde & de la galanterie. Les vertus monastiques, trop rares dans une infinité de monastères, avoient besoin de la solitude & du travail : comment auroient elles pu s'allier avec des objets, dont l'idée seule étoit capable de les éteindre?

de Limoges, fils d'un châtelain de Puicibot, fut mis dès son enfance dans un monastère, pour y être moine. La règle de S. Benoît avoit introduit cet usage dangereux. Elle admettoit des enfans, qu'on formoit aux exercices du cloître,

qu'on

#### DES TROUBADOURS. 385

gés par la volonté de leurs parens. Parmi ces élèves se trouvoient nécessairement plusieurs victimes, qui devoient maudire leur sacrifice, dès que leur volonté propre sentiroit la pesanteur d'un joug forcé.

Le moine de Puicibot chercha d'abord quelque ressource dans les lettres. & surtout dans la poésie. Elles pouvoient bien charmer de tems en tems ses ennuis; mais elles devoient irriter davantage son amour de la liberté. Moins de pareils travaux, ou amusemens, convenoient à son état, plus aussi le froc lui devenoit odieux.

Selon nos manuscrits, la passion pour les femmes le décida au changement; selon Nostradamus, ce sut une de ses parentes: elle lui rendoit de fréquentes visites, & lui représenta que c'étoit grand dommage de consumer honteusement ses jours dans une telle prison; qu'il

Tome II.

#### 386 Hist. Litteraire

vaudroit bien mieux rentrer dans le monde, où du moins il pourroit se rendre utile. Ces deux récits n'ont rien de contradictoire. Les conseils de la dame, flattant les désirs d'Aubert, devoient lui paroître la raison même.

Enfin il sortit de son couvent. & alla auprès de celui chez qui se rendoit, dit l'historien provençal, quiconque par courtoisie vouloit bien faire & acquérir de l'honneur ; c'étoit le preux & vaillant chevalier Savari de Mauléon, Ce généreux protecteur l'équipa de chevaux, de harnois, d'habits, de tout ce qu'il falloit à un jongleur échappé du cloître. Allant ensuite par les cours, Aubert devint amoureux d'une belle & noble demoiselle. Il la trouva peu sensible; il ne manqua pas de s'en plaindre dans ses chansons, même avec peu de décence. La jalousie aigrit encore son chagrin, & voici comme il s'exprime:

. a L'amour me fait vivre pour aug-

#### DES TROUBADOURS. 387

menter mon tourment; & moi, qui
avois coutume de chanter, je ne fais
que pleurer. Les beaux semblans trom
peurs de celle que j'aime me rendi
rent sou. Il n'y avoit pas un an que
j'en étois épris, quand elle se livra à
un autre amant. Je me repens d'avoir
si si mal choisi; mais je ne saurois éteindre l'indigne seu dont je brûle. «

Une quinzaine de mauvaises chansons qu'on a de lui, pleines de jeux de mots en style diffus & lâche, respirent tantôt la crainte, tantôt l'espérance, dont il étoit agité tour à tour.

Sa maîtresse lui ayant ensin déclaré qu'elle ne céderoit à ses vœux, que lorse qu'il auroit été fait chevalier, & qu'il voudroit l'épouser, il eut recours à Savari de Mauléon, dont il avoit besoin plus que jamais. Celui-ci non-seulement l'arma chevalier, mais lui donna une maison, des terres & des rentes. Alors sa maîtresse l'épousa.

#### 388 Hist. Littéraire

Les commencemens de leur union furent heureux. La suite l'auroit peut-être
été de même, si Aubert de Puicibot ne
s'étoit trop éloigné de sa semme. Pendant un voyage qu'il sit en Espagne,
elle sut vivement attaquée par un chevalier Anglois; elle céda, elle se laissa
emmener. L'Anglois, après l'avoir entretenue long-tems, la quitta un jour &
disparut. C'est ainsi que les corrupteurs
sont sidelles aux infortunées qu'ils ont
séduites.

Aubert ne se doutoit de rien. Revenant d'Espagne, il passa par une ville où sa semme, apparemment sans ressources, tiroit parti d'une beauté slétrie par le déshonneur. Il n'étoit pas lui-même scrupuleux sur le devoir conjugal. Le soir, comme il cherchoit à se divertir, on lui indiqua la maison d'une pauvre semme, dans laquelle il trouveroit une sille trèsjolie. Il y courut, Sa propre semme étoit cette sille. Malgré leur consusson mu-

tuelle, ils passerent la nuit ensemble. Mais le lendemain, il la força de se faire religieuse. Depuis ce tems, dit notre historien, il cessa de composer & de chanter; il renonça à toute espèce de plaisir.

Selon Nostradamus, il vendit tout ce qu'il avoit, pour se faire moine dans le monastère de Pignan, où il mourut en 1263. Cet auteur ajoute, d'après le moine de Montmajour, qu'il avoit voulu jeter sa femme dans le puits de l'Argencier, affreux précipice vis-à-vis des îles d'Hières, ou dans un autre gousre de Provence, dans lequel on jetoit anciennement les semmes convaincues d'acultère; mais que, touché de ses supplications, il se contenta de l'ensermer dans un cloître.



#### LXXXI

#### ARNAUD DE CARCASSÈS.

C E troubadour est absolument inconau : mais il a laissé une novelle ou conte d'un goût singulier, d'une invention bizarre, & d'une naïveté piquante. En voici l'extrair :

- Dans un verger fermé de murs, à - l'ombie d'un pin, j'entendis un perro-» quet arrivé de loin, & chargé de sa-» luer une dame.
- Dieu vous conserve, madame, lui » dit-il en l'abordant; je suis un messa-
- » ger envoyé vers vous par le plus aima-
- » ble & le plus joyeux chevalier du
- monde; c'est Antiphanon, fils du roi.
- » Il vous salue, & vous conjure de lui » donner quelque assistance au mal d'a-
- » mour, dont vous le faites languir. —
- » D'où venez vous, mon ami? vous

#### DES TROUBADOURS. 391

me semblez bien résolu, d'oser me dire pue je fasse plaisir à aucun homme pue ce puisse être.

» Je suis bien plus étonné comment » vous n'aimez pas de tout votre cœur » le joli chevalier dont je parle. — Sa-» chez, perroquet, que j'aime l'homme » le plus accompli qui soit.

» Quel est-il donc, madame? — Mon » mari.

» Il n'y a pas de raison pour cela que » vous soyez à lui tout seul. Vous pou-» vez bien l'aimer à découvert; mais » vous devez aimer en secret celui qui » m'envoie. — Tu causes joliment. C'est » dommage, perroquet, que tu ne sois » pas un chevalier: tu saurois à merveil-» le faire l'amour. Mais dis-moi, pour-» quoi trahirois-je la foi que j'ai jurée? » Belle question! l'amour regarde bien » aux sermens! il ne suit que sa vo-» lonté. «

Le perroquet, aussi libertin que son

maître, continue à plaider la cause d'Antiphanon contre les lois du mariage; & l'appuie d'exemples tirés des romans, excellente source de corruption.

La dame répond ensin: » Puisque » vous le voulez, perroquet, allez donc » dire à votre maître que je l'aimerait » constamment. Portez-lui pour gage » cet anneau, & ce cordon tissu d'or, » que je le prie d'accepter pour l'amour » de moi. — On ne sauroit avoir un » plus joli présent à porter: je cours le » présenter à mon maître avec tous vos » jolis complimens. «

Il part, & va rendre compte de sont message. Il répete mot pour mot, à la manière d'Homère, tout ce que nous venons de lire. Ensuite concertant avec Antiphanon les moyens de l'introduire auprès de la dame, il lui propose de mettre le seu au tost du château. Les voilà tous deux en chemin. Le perroquet prend les devans. Il trouve la dame

## dans le jardin, la salue, lui annonce l'arrivée de son maître. Elle représente que le jardin est fermé, que des sentinelles y sont la garde toute la nuit:

Vous ne sauriez qu'y faire, dit le mesp sager; je le saurai bien, moi. Je vais

» retrouver mon maître que j'ai laissé: » auprès de la muraille. Je mettrai, si

» yous le trouvez bon, du feu grégeois

» au clocher & à la tour : tout le monde

» accourra pour l'éteindre: ne perdez

» pas un moment ; faites entrer Anti-

» phanon. Vous pourrez vous entretenir » ensemble, & prendre tous les plaisirs

⇒ qu'il vous plaira. — Je ne demande.

» pas mieux; fais-le venir bien vîte. «

(La vertueule femme!)

Le perroquet va rejoindre Antiphanon, qui l'attendoit à cheval, bien équipé. » Il n'y a pas de tems à perdre , lui » dit-il. Rendez-vous au plutôt à petiz » bruit auprès de votre dame. « Antiphanon lui fait donner du feu grégoris

dans un vase de ser. Le perroquet le prend dans sa patte, & vole droit à la tour. Alors le chevalier se débarrasse de son armure, la laisse à côté de son cheval, & se rend au pied de la muraille. La dame, avertie par le perroquet, lui dit: » Prenez les clés du château sous » ce coussin, & quand vous aurez mis le » seu, ouvrez à votre maître. Voilà le » plus joli tour qui ait été joué, ajoute-tèelle sort contente.

Déjà le seu est à la tour, près des archives, en quatre endrotis. Aussitôt on entend crier par tout au seu. La dame, sans demander permission à personne, court à la rencontre de son amant, & s'abandonne à lui sans pudeur. Selon le poëte, ils croyoient être en paradis. Cependant on avoit éteint le seu à sorce de vinaigre. Le perroquet en pense mourir de peur pour Antiphanon. Il court au plus vîte l'avertir de quitter sa maîtresse. Antiphanon obéit avec

grand regret, & demande à la dame si elle ne veut rien lui ordonner. » Je » vous recommande sur toute chose, lui dit-elle en se jetant à son cou & le baisant par trois sois, » de faire toutes » les plus belles actions que vous pour-» rez. «

Il est plaisant de trouver cette leçon morale à la suite d'un tel adultère. L'auteur y ajoute une moralité bien différente:

Ceci a été fait par Arnaud de Carcassès qui a aimé beaucoup de dames;
se pour corriger les maris qui veulent
garder leurs femmes: il vaudroit bien
mieux les laisser aller où il leur plaît;
cest le parti le plus sûr, «



#### LXXXIL

#### RAIMOND DE MIRAVALS.

CE troubadour étoit un chevalier de Carcassonne, qui n'avoit que le quart de la terre de Miravals, si petite qu'on y comptoit à peine une cinquantaine de vassaux. Son mérite suppléa heureusement au désaut de fortune. Il se distinguoit, dit l'historien provençal, par son bien trouver & son bien dire; & parce qu'il savoit plus d'amour & de galanterie que personne, possédant au suprême degré le jargon honnête & plaisant qui convient entre amans & maîtresses. Avec cela, on pouvoit espérer de saire fortune.

Pierre II, roi d'Aragon, le vicomte de Béliers, Bertrand de Seiflac, & tous les premiers barons du pays, firent grand cas de Raimond de Miravals, Le comte de Toulouse, Raimond VII, le chérir particulièrement; lui donnois armes, chevaux, habits, & tout ce dont il avoit besoin; l'honora comme son mastre dans la poésie provençale qu'il cultivoit; & lui permit de l'appeler son audiant ou son élève:

Toutes les grandes dames du canton ambitionnoient de se faire aimer de lui parce qu'il pouvoit, mieux qu'aucuni autre, leur affurer par ses vers la célébrité. » Il fut amourenx de plusieurs, » dont les unes lui firent du bien . les » aucres du mal; il y en eut qui le » trompèrent, & à qui il rendit la pareille; mais il ne trompa jamais les » honnêtes & loyales dames, quelque » peine qu'elles lui fissent soussirir : il cher-» cha toujours à leur plaire; & si on ne » croit pas qu'il eut jamais aucun bien » d'elles, mais le trompèrent toutes. « Il vouloit avoir la réputation d'être bien mairé de quelques-unes, & attribubit à

398 Hist Litteraire

l'envie de ses rivaux l'opinion contraire, qui étoit généralement établie.

Sa première passion sur pour la Loba (Louve) de Penautier, célèbre par l'aventure de Pierre Vidal. C'étoit la sille de Raimond de Penautier, semme d'un riche & puissant chevalier de Cabarès. Très-aimable, très-jalouse d'acquérir de l'estime, elle sixoit les regards de tous les barons; ils ne pouvoient la voir sans amour; & parmi ses adorateurs étaient le comte de Foix, les seigneurs de Seissac, de Mirepoix, de Montréal; Pierre Vidal ensin, qui la célébroit dans ses chansons.

Miravals ne sut point effrayé de la concurrence de tant de rivaux. Il consacra tous ses taleus à la dame. Comme elle voyoit en lui un poère capable de lui saire beauconp d'honneur, ou beaucoup de tort, selon la manière dont il seroit traité, elle écouta ses vœux, requi son hommage, le slatta de belles pro-

DES TROUBADOURS. 399 messes, & lui donna pour gage un baifer.

Ce n'étoient-là que des artifices: elle aimoit le comte de Foix, mais avec le plus grand mystère, parce que dans ce pays, dit l'historien, on tenoit pour perdue toute femme qui faisoit son amant d'un haut baron. Nous avons déjà vu ailleurs des traces d'une opinion si remarquable; on ne peut guère l'expliquer qu'à la honte des grands seigneurs, dont il falloit que les mœurs sussent décriées.

Notre troubadour s'aperçut bientôt que la dame n'avoit pas pour lui les sentimens qu'il en attendoit. Ne se doutent pas du sujet de son indissérence, il continuoit de soupirer à ses pieds. Il lui est, dit-il dans une chanson, aussi soumis que les prisonniers espagnols, que l'on force de combattre contre qui que ce soit. (Les Maures apparemment fai-soient servir leurs prisonniers espagnols

#### 400 Hist. Littéraire

dans les combats.) Il se plaint d'être méprisé cependant, quoique depuis plus de deux ans & cinq mois on l'eût retenu par un baiser.

Enfin, las d'une constance stérile, & soupçonnant madame de Cabarès d'accorder ses faveurs à quelque autre, it rompit avec elle, pour s'attacher à Gemesquia, semme du comte de Minervé, jeune, jolie, qui n'avoit jamais, dit notre historien, ni trompé ni été trompée.

Quelque tems après, éclata l'intrigue de sa première maîtresse avec le comte de Foix. Elle en sur déshonorée; & Pierre Vidal lui même, un de ses adorateurs, la décria dans une chanson. Miravals la plaignit d'abord, sur tenté ensuite d'en dire du mal comme les autres; & finit par une vengeance plus honteuse, qui donnera mauvaise idée de son caractère.

Résolu de rendre tromperie pour

DES TROUBADONES. 401 tromperie, il affecta de défendre envers & contre tous la réputation de madame de Cabarès. Elle fut charmée de son aèle. L'ayant fait venir, elle l'en remercia les larmes aux yeux; ajoutant que, si elle n'avoit pas répondu à son amour, ce n'étoit point par l'effet d'une autre passion; qu'elle avoit voulu seulement que l'attente lui rendît le plaisir plus ther; qu'elle voyoit avec joie que les saux bruits répandus contre elle n'avoient point altéré sa fidélité; qu'elle renonçoit pour lui à tout autre amour, lui abandonnoir son cœur & sa personne, & le prioit de la désendre toujours.

Le poëte, encore moins scrupuleux que la dame, saisit l'occasion; & après avoir usé des droits qu'elle lui donnoit sur sa personne, la quitta outrageusement pour retourner auprès de la comtesse de Minerve. Il se vante dans une chanson d'avoir trompé celle qui l'avoir

trompé, ajoutant que c'est la seule vengeance qu'il soit permis de prendre avec les dames. Tout honnête homme rougiroit aujourd'hui d'une pareitse vengeance.

Deux aventures cruelles que Miravals essuya, paroîtront une juste récompense de sa fausseté. Il devint éperdûment amoureux d'une dame de Lombès, nommée Azalais, femme de Bernard de Bassaison, habile coquette, qui voulant être célébrée par ses vers, lui faisoit des agaceries dont il fut la dupe. L'historien dit que tous les barons de la contrée l entre autres le vicomte de Bésiers, le comte de Toulouse & le roi d'Aragon, frappés des éloges qu'il prodiguoit à cette dame, aspiroient à s'en faire aimer. Pierre II, roi d'Aragon, résidoit souvent à Montpellier, ayant épousé l'héririère du seigneur. Il envoyamessages & joyaux à la belle Azalaïs; il témoigna une extrême envie de la voir. Miravals lui ménapes Troubadours. 403 gea une entrevue, l'accompagna à Lombès, & le conjura de lui rendre de bons offices auprès de la dame.

Le roi agit pour lui-même. Bien accueilli par madame de Bassaison, il la
pria d'amour, il la rrouva si complaisante
qu'ils passerent ensemble la nuit. Toute
la cour en su informée le lendemain.
Mirayals, pénétré de consusion & de
douleur, quitta la dame, le prince, &
se plaignit amèrement de leur persidie.
Selon l'historien, Azalaïs se perdit d'honneur en le-trompant. Ces sortes de persidies étoient néanmoins sort communes.
Nous en allens voir un nouvel exemple,
qui suppose la plus étrange dépravation
des mœurs.

Une dame de Castres, qu'on appeloit la belle Albigeoise, veuve d'un riche Vavasseur; pleine d'esprit, de savoir & de courtoise; recherchée en mariage par Olivier de Saissac, un des grands barons du pays; seignit de vouloir con-

#### 404 Hist. Litteraire

foler Miravals de ses chagrins, le prit pour son chevalier & serviteur, & devint la divinité dont il chantoit les persections. Le poète lui représentant un jour ses soins assidus, & la suppliant de les récompenser, elle répondit: » Mon desein n'est pas de vous faire plaisir d'amour, à moins que vous ne vouliez » m'épouser, pour que rien ne puisse » rompre notre union. Mais vous avez » une semme. Voyez si vous ètes résolu » de la répudier. «

Cette proposition, & encore plus la fuite de l'aventure, contrastent singulièrement avec la courtoisse dont on loue la dame. Quand l'historien n'auroit écrit qu'un conte, il en résulteroit de terribles conséquences sur la morale de son siècle.

Soir que la belle Albigeoise parlât sérieusement, ou non, Miravals prit la chose au sérieux, promit de faire un divorce pour l'épouser, & avec une con-

# fiance aveugle, se hâta d'exécuter son projet. Sa semme se nommoir Gaudeirença. Elle avoir du telent pour la poésse & pour la danse. Elle en devoir, ce semble, plaire davantage à un troubadour. Point du tout. Ce sut un prétexte de séparation.

De retour dans son château, Miravals lui dit: » Je ne veux point d'une femme »-qui fait des vers comme moi. C'est » assez d'un poëte dans un ménage. » Préparez-vous à retourner chez votre » pere. En un mot, je ne veux plus de » vous pour femme. « Gaudeirença aimoit un chevalier nommé Brémon, qui étoit l'objet de ses chants. (On passeroit au mari de l'avoir attaquée par cet endroit.) Elle affecta un air faché, & répondit qu'elle en informeroit ses parens & ses amis. Elle n'eut rien de plus pressé que de mander à Brémon de venir, promettant de l'épouser & de le suivre. Enchanté de cette nouvelle, il arriva

bientôt avec des chevaliers; il mit pied à terre à la porte du château. La dame, instruite de son arrivée, dit à Miravals que ses parens & amis étoient venus la chercher, & qu'elle vouloit s'en aller avec eux.

Et le mari & la femme étoient au comble de la joie. Selon le récit de l'historien, le paquet de Gaudeirença sut d'abord prêt: Miravals la conduisant à la porte, y trouva Brémon, & lui sit beaucoup d'honnêtetés. La dame, prête à monter à cheval, le pria, puisqu'il vouloit se séparer d'elle, de la donner pour semme à ce chevalier. Il y consentit de grand cœur. Brémon s'avança pour l'épouser, lui mit l'anneau, la reçut des mains de Miravals, & l'emmena avec lui.

Si l'on n'y faisoit pas plus de façons. le mariage étoit presque compté pour rien, & les histoires de ce tems devroient être pleines de divorces. L'écrivain pro-

# vençal me paroît suspect d'infidélité ou d'erreur, du moins sur les détails de l'aventure. Mais il y a sans doute un fond de vrai, suffisant pour caractériser l'extrême licence des mœurs.

Le troubadour va trouver en hâte la belle Albigeoise, & lui dit qu'il a exécuté ses ordres, qu'il attend l'exécution de ses promesses. » C'est bien fait à vous, répond-elle; allez préparer tout à ce qu'il faut pour une grande noce, & vous viendrez me prendre lorsque vous aurez de mes nouvelles. « Il court faire les préparatifs de la noce.

A peine est-il parti, la dame envoie chercher son amant, Olivier de Saissac, & lui offre de l'épouser sur le champ. Olivier ne respiroit que pour ce bonheur. Il l'emmene chez lui. Le mariage se fait le lendemain: la noce est célébrée avec éclat en nombreuse compagnie. A cette nouvelle, Miravals resta pétrissé en quelque sorte d'étonnement & de

#### 408 Hist. Litteraire

douleur. En butte aux plaisanteries de tout le monde, il sut pendant deux ans comme un homme dont la raison est troublée.

Un de ses amis même, Hugues de Mataplana, baron de Catalogne, sit sur cette aventure un sirvente que nous n'avons point, & qui le blessa au vis. Miravals y répondit par une autre pièce, où il dit que Mataplana l'a mis en train de faire des vers durs & piquans. » Il » m'a attaqué brusquement & sans me » faire dési sur une chose où il n'y a » point de ma faute.... Aucun cour- tois Catalan ne me contestera, ce » qu'honneur nous enseigne, qu'un hon- nête chevalier doive abandonner une » dame, capable de se laisser corrompre » à prix d'argent. «

L'envoi est à madame Sancha, maîtresse de Hugues: le poète lui recommande de châtier ce baron des folies qu'il a dites, & ajoute que c'est à sa considération DES TROUBADOURS. 409 considération qu'il ne le charge pas plus vivement.

On n'imagineroit pas qu'une nouvelle maîtresse pût s'offrir d'elle-même à Miravals. C'est pourtant ce qui arriva. Une noble dame, nommée Brunissens de Cabarès, dont le mari étoit frere ou parent de cet autre seigneur de Cabarès, qui avoit épousé la célèbre Loba de Penautier, écrivit au troubadour pour lui faire des avances, en le consolant & l'exhortant à reprendre sa belie humeur. » Si vous ne voulez pas venir, lui » dit-elle, j'irai vous chercher, & je vous » ferai tant d'amour, que vous ne me » soupconnerez point de tromperie. « Il faut convenir que les dames jouent ici un rôle bien éloigné de leur caractère.

Miravals, un peu moins crédule, après avoir été tant de fois trompé, célébra néanmoins sa bonne fortune par une chanson qui n'a rien du tout de remarquable,

Tome II.

Il paroît que la croifade contre les 'Albigeois prévint les suites de cette aventure. Tout étoit en proie à la fureur des croisés. Le comte de Toutouse (Raimond VII) se tenoit ensermé dans sa capitale. Une foule de malheureux couroient y chercher un asyle. Miravals s'y réfugia lui-même; pénétré de la plus vive douleur, dit l'historien provençal, de ce que les bonnes gens dont Raimond étoit seigneur & maître, les dames & les chevaliers avoient été tués & dépouillés. Ses infortunes particulières. la perte de sa semme, de ses maîtresses, de son propre château, suffisoient bien pour l'accabler de tristesse & d'inquiétudes.

Le roi d'Aragon vint à Toulouse voir sa sœur Eléonore, mere du comte. Il consola de son mieux cette princesse, le comte, & toutes les bonnes gens de la cour & de la ville. Il promit à Raimond de lui faire recouvrer Beaucaire & Carcassonne, à Miravals de lui faire rendre son château, à tous les Toulousains de les relever de leurs désastres. On peut observer que Pierre d'Aragon s'étoit signalé auparavant par des ordonnances terribles contre les Albigeois: il ne sur sensible qu'à cet affreux spectacle d'oppression.

Malgré une espèce de serment qu'avoit sait notre troubadour, de ne plus chanter jusqu'à ce qu'il sût remis en possession de son château, des promesses si agréables sui inspirèrent une chanson, où il vante la beauté & les grâces de madame Eléonore, la meilleure des dames, pour qui son cœur s'étoit secrettement enslammé, & à qui il n'avoit jamais osé saire semblant d'amour. Il envoya certe chanson au roi, en lui disant que s'il reprenoit Carcassonne, il seroit comblé d'honneur; qu'il se rendroit parlà aussi redourable aux François (principaux croisés,) qu'il s'avoit été aux Sa-

rasins: il lui rappelle sa promesse concernant son propre château, & celle de faire rendre Beaucaire à son audiart, le comte de Toulouse. Cette pièce est d'un style très-naturel & d'une versissication très-coulante.

Toutes les espérances s'évanouirent à la fameuse bataille de Muret, où le roi d'Aragon perdit la vie en 1213. Les comtes de Toulouse & de Foix ne sirent plus qu'une soible résistance. Dépouillés de leurs états par Simon de Montsort, en vertu des excommunications du pape, ils surent contraints de se résugier en Aragon. Miravals les y suivit, & mourut à Lérida chez les religieuses de Cîteaux. Nostradamus n'a connu aucune particularité de sa vie. Crescimbéni parle seulement de l'aventure de la belle Albigeoise.

Il nous reste quarante-huit pièces de ce troubadour, presque toutes galantes: nous allons tirer des autres pièces les

DES TROUBADOURS. 413 traits qui nous ont paru les plus remarquables.

Ì.

Le poëte déclame dans un sirventecontre la paix que le roi d'Aragon sit en 1209 avec les rois de Castille & de Navarre. En Espagne, encore plus qu'ailleurs, l'esprit de discorde règnoit entre les rois, & ne laissoit respirer les peuples que par intervalles. Les muses n'auroient pas dû sousser le seu de la guerre.

3 Je m'étonne que le roi d'Aragon,
30 dont j'entens dire du bien à tout le
30 monde, & dont toutes les actions sont
30 applaudies (compliment d'adulateur),
30 fasse maintenant des trèves & des trai30 tés de paix.... S'il veut accroître sa
30 réputation, il ne doit point s'accom30 moder.... La jeunesse est faite pour
30 la guerre & la chevalerie : la paix ne
30 convient qu'à la vieillesse. Je l'ai vu
30 jadis prendre la désense du comte San40 che, qu'il sit passer en Provence. Il

⇒ ne doir donc pas l'abandonner, qu'il

⇒ ne lui ait fait restituer la terre que lui

⇒ enleva son oncle, le plus méchant de

⇒ ses voisins. Il fera une mauvaise paix,

⇒ tant qu'il ne remettra pas le comte

⇒ en possession de trente châteaux qu'il

⇒ tient de lui en fies. «

Cette maxime odieuse, Que la paix ne convient qu'à la vieillesse, paroît du moins appliquée ici à la désense d'un opprimé; sans quoi le troubadour passezoit pour un Tartare.

#### II.

Dans une tenson avec Bertrand, if s'agit de la supériorité de mérite entre les Lombards & les Provençaux. Nos manuscrits ne désignent les Italiens en général que sous le nom de Lombards; & s'on sait que le nom de Provençaux étoit commun à tous ceux qui parloient la langue provençale, c'est-à-dire, aux peuples du midi de la France.

Miravals demande à Bertrand, quelle

nation vaut le mieux pour la valeur, la bonne chère & la libéralité; des Lombards ou des Provençaux? Bertrand préfère les Lombards: il trouve en eux de bons chevaliers, francs & courtois, & aimant la dépense.

#### MIRAVALS.

» Les Provençaux sont meilleurs guer » riers, plus braves & plus magnifiques: » ils ont enlevé à Simon de Montsort » sa terre, pour venger la mort de leurs » seigneurs, & rendre à leur légitime » comte son domaine. «

#### BERTRAND.

Simon fit grand peur aux Provencaux à Beaucaire, quoiqu'ils eussent
deux fois plus de monde que lui; leur
garnison se rendit honteusement: ainsi,
ce n'est point par la bravoure qu'ils
l'emportent sur les Lombards. «

#### MIRAVALS.

 Les Provençaux valent deux fois
 mieux. Outre la bravoure, ils ont la Siv

» magnificence: ils donnent chevaux &

» destriers, ils régalent somptueusement;

» au lieu que chez les Lombards, si l'on

» n'y portoit point d'argent, on rasque-

» roit de mourir de faim. «

#### BERTRAND.

» Vous détournez la question, & chan-

» gez la thèse. Les Provençaux, à la

» vérité, donnent beaucoup de chevaux,

» de draps & d'argent; on est fort bien.

» régalé chez eux : mais les Lombards,

» quoique plus économes, leur sont su-

» périeurs à la guerre. «

#### MIRAVALS.

Les Provençaux sont supérieurs en

» tout: ils ont d'excellens troubadours

» pour faire des vers, chansons, tensons,

» sirventes, descorts; ils ont des dames

charmantes, dont une seule vaut dix

» des marquises & grandes dames de

» Lombardie. «

#### BERTRAND.

» C'est mal vous désendre: les Lons

#### DES TROUBADOURS. 417

> bards ne se soucient point de cet avan-

rage; & vous devez bien savoir que,

» de ces dames que vous vantez tant,

» viennent les tromperies qui font nour-

» rir à leurs maris des enfans dont ils ne

so font pas les peres. «

Nostradamus suppose que ce Ber= trand, si zélé pour l'Italie, est Berrrand d'Alamanon. Mais celui-ci étoit un provençal fort attaché à son pays. Comment lui attribuer une telle prédilection pour des étrangers? D'autre part, on a sujet de s'étonner que Miravals désende si mal les Provençaux sur l'arricle de la bravoure. Jugeoit il que les victoires des croilés étoient une trop forte preuve contre eux, malgré quelques avantages que venoit de remporter le comte de Toulouse? ou bien, vouloit-il les aiguillonner par la honte à mieux venger les malheurs des Albigeois? Toujours est-2 sûr que les Italiens ne leur éroient point supérieurs à cet égard.

## 418 Hist. Litterairu

La pièce suivante, adressée au jongleur Bayonna, nous apprend comment les troubadours du premier ordre protégeoient les jongleurs subalternes, & leur ménageoient la bienveillance des seigneurs.

» Quel démon te posséde, de ne pas » trouver ce sievente à ton gré? Tu as • bien perdu: il t'auroit valu de la cour » de Narbonne un cheval, avec une » selle de Carcassonne, une lance à ban-» derole, une corre d'armes & un bou-» clier. Je te vois pauvre & mal vêtu; » mais je te tirerai de la misère, par le » moyen d'un firvente qui te vaudra mieux que robes & deniers. Vas t'éta-» blir dans le Carcassonnois. Je ne te » nommerai point tous les preux barons » que tu y trouveras: il y en a tant de » fi courtois, qu'on ne sauroit à qui » donner la présérence; & tu y seras » bien récompense. Vas ensuite plus

DES TROUBADOURS, 419 » avant, à Carcassonne même, voir » Pierre Rogier de Cabarès. S'il ne te • donne pas ton salaire, je te le payerai - au double. Puis tu iras chez Olivier, » qui te donnera des robes de beau & » fin drap de Carcassonne. (Les manufactures y étoient donc déjà florissantes.) » Ne t'arrête point, & va trouver Mon-» tesquiou, qui te fera bon visage: car » il n'y a pas homme plus affable. Il te be donnera un cheval bon à la course & » aux joures avec de jolis habits d'été. » Puis vas chanter des sirventes, & en-» core plus de chansons, au seigneur Bertrand de Seissac. Tu ne sortiras pas » de chez lui les mains vides; & quoi-» qu'il n'aime guère à donner, tu en » auras pour l'amour de moi un cheval e de belle encolure. Hâte-toi d'aller en-» core auprès d'Aimeri de Narbonne, - qui to tirera de la pauvreté en te faisant présent d'un beau cheval blanc avec la bride & la housse. -

#### 420 HIST. EITTERAIRE

Il paroît done que les seigneurs enrich chissoient de présens ces hommes, faits pour amuser les cours. Miravals dit ail-·leurs au même Bayonna : » Volti le » troisième sirvente que je fais pour toi. » Tu as déjà tiré des deux autres beau-= coup d'or & d'argent, beaucoup de » vieux harnois de guerre, de bons & - & de méchans habits, & comme si ce n'étoit pas assez, tu veux faire encore ■ de nouveaux fonds. « Il l'assure que le roi d'Aragon, le plus preux des preux; le remettra en équipage ; il l'exhorte enfin à s'introduire auprès du roi Alphonse, (Alphonse IX roi de Castille. mort en 1214.)

#### TV.

Dans une pièce du même genre, le troubadour donne des avis à un soldat, sergent d'armes, nommé Forniers, au sujet de la prosession de jongleur qu'il vouloit embrasser.

» Forniers, j'entens dire que vous

#### DES TROUBADOURS. 421

tes venu vers moi pour vous instrui-» re. Puisque Dieu-vous a inspiré l'envie » de quitter les soldats, il faut bien que » vous appreniez les façons qui con-» viennent parmi les honnêtes gens-» Pour que vous preniez l'état de chan-» teur, vous devez d'abord oublier les » lances & les dards; & promettre aux » hospitaliers & aux moines de ne plus » piller leurs maisons ni leurs grains. » Avec cela, il faut que vous oublinez » grand nombre d'autres péchés, que » commettent ces larrons de sergens; » les indignes juremens que vous faissez, » lorsque vous étiez resté sans un sou » auprès d'une table de jeu. Tous ces » vilains reniemens, quittez-les, mon = ami; car c'est un péché horrible. Je - ne fais pas encore, quand vous aurez » changé d'état, de quel côté vous tourmerez. Mais je veux que vous alliez » de ma part saluer le seigneur Raimond (comte de Toulouse), qui &

#### 422 HIST. LITTERAIRE

ne sortirez pas de chez lui sans être bien équipé. Au cas qu'il vous demande ce que vous avez fait, & d'où vous venez, ne manquez pas de lui dire que vous avez été chez Azalaïs, cette dame aimable qui donne de l'esprit aux sots, de la raison aux sous, & ôte l'un & l'autre à ceux qui en ont le plus. Jongleur, soyez également pourvu de sagesse & de folie; car trop de sagesse nuit dans le mont de. Singulière morale, après des exhortations chrétiennes!

Le moine de Montaudon, dans la fatire des troubadours, dit: » Miravals » de Carcassonne compose de bonnes » chansons, & donne souvent son châ-» teau aux dames; il n'y passe pas un » mois de l'année; il n'y tient pas sête » au premier du mois: ainsi celui qui » le prend, ne lui sait pas grand tort. « La plaisanterie porte sur ce que Mira» vals affecte de dire souvent à ses maîtresses, qu'il tient d'elles son cœur & son château en fies. N'est-il-pas surprenant que le satirique ne lui ait reproché que de vivre chez les autres?



#### LXXXIII.

#### GUILLAUME-PIERRE DE CASALS.

C E troubadour est inconnu. On peut conjecturer qu'il étoit de la même famille noble qu'un Bérenger de Casals, qui assista comme témoin en 1209 à un acte d'hommage rendu par le seigneur de Fenouillet au vicomte de Narbonne \*.

Nous avons de lui douze pièces, la plupart d'une galanterie triviale, d'un style affecté, & où il exprime en termes peu honnêtes, le succès de ses amours. Dans un sirvente plus curieux, il dit, après des déclamations vagues:

⇒ On voit des nobles persuadés qu'il
⇒ suffit, pour acquérir de l'honneur,
⇒ d'élever de superbes édifices, de parser

<sup>\*</sup> Hist. du Languedoc, tome 3, p. 220.

haut, & de faire les mauvais plaisans.

Tout cela n'est que fausse monnoie.

Je ne puis soussir un noble qui n'est point amoureux, une dame qui n'est point affable, un jeune gentilhomme qui n'aime point à rendre service, une demoiselle qui ne répond pas d'une façon polie, un riche avare, un jon
gleur désagréable, un fansaron qui menace tout le monde, un homme qui va par-tout étalant ses titres & ses qualités. «

Une tenson de ce troubadour sera connoître ses sentimens, pour ne pas dire ceux de son siècle, sur la généro-sité, par laquelle on cherchoit moins à faire le bien, qu'à faire parler de sa biensaisance.

Casals demande à Bernard de la Bartanéa: Dequel préféreriez-vous de recevoir par-tout de beaux & riches prélens, qui vous seroient donnés de bonne grace & de bon cœur; ou d'être en

#### 426 HIST. LITTERAIRE

» état de donner, mais de ne trouver » qu'ingratitude parmi tous ceux à qui » vous auriez fait du bien? « Bernard préfère le premier parti, parce que c'est une cruelle duperie que d'obliger des ingrats; Casals présère le second, à cause de l'honneur qu'on acquiert par la générosité. » Si j'étois riche, je donnerois » à toutes mains, pour faire dire partout: Voilà cet homme si libéral, qui ne » resuse personne. Et si ceux que j'obli» gerois n'en étoient pas reconnoissans, » j'aurois du moins l'estime de ceux qui » seroient témoins de ma générosité. «

Avec ce beau motif, on se faisoir souvent un mérite même de piller, pour avoir de quoi sournir à ses orgueilleuses prosusions. La générosité aime la gloire, mais elle sait mieux placer les biensaits.



#### LXXXIV.

#### AIMERI DE SARLAT.

SARLAT, riche bourg du Périgord, fut la patrie de ce poëte, aussi ingénieux dans ses compositions, disent nos manuscrits, que galant dans ses amours. Deux chansons que nous avons de lui, prouvent en esset qu'il avoit de l'esprit, du goût & du sentiment.

Dans la premiere, il dit desa maîtressent plus je l'aime, plus elle me rebute; elle est aussi peu à moi que je suis entièrement à elle. Tantôt elle fait la sée vère envers ses autres amans; & tantôt c'est moi qu'elle maltraire; ensuite, pour me saire crever de dépit, elle rite & solâtre avec eux. Je souhaiterois, puisque mes poursuites sont inutiles, qu'elle sit l'essai d'un autre amant. Mais qu'ai-je dit ? J'aime bien mieux être

#### 428 Hist. Litteraire

malheureux que de la voir l'amie d'un autre.... Je ne voudrois pas même pu'elle aimât le roi d'Aragon, ce prince si accompli. «

Il envoie sa chanson à Montpellier, & l'adresse à un seigneur nommé Guillaume, qui vraisemblablement étoit le fils du second lit de Guillaume VIII, seigneur de Montpellier, dont la fille unique du premier lit avoit épousé Pierre II roi d'Aragon. Pierre, dégoûté de sa semme, & voulant la répudier, céda à son beau-frere toures ses précessions sur la seigneurie de Montpellier.

Aimeri, dans la seconde chanson, se plaint de n'oser découvrir son amour, tant il respecte le haut rang & le mérite de celle qu'il aime. Il charge ses yeux de parler pour lui. La pièce commence par une description du printems, en vers doux & harmonieux, où il peint le vert

<sup>\*</sup> Voyez Hist. du Languedoc, t. 3.

naissant des seuillages, les amours des oiseaux, & leurs gazouillemens à l'aspect du soleil \*.

Nostradamus fait de ce troubadour un gentilhomme de Philippe le Long, lorsqu'il n'étoit que comte de Poitiers; & lui donne pour maîtresse une dame d'honneur de la comtesse. Nous croyons que c'est un anachronisme de plus de cent ans, mais qui ne doit pas étonner dans Nostradamus.

<sup>\*</sup> Quan si cargo'l ram de vert sueill, E l'augelet uns, dui e trei Penson d'amor & de dompnei, En contra'l rai s'en san guarrueill, Comens mon chan ab' lo tems de dousor, & c.



#### 430 HIST. LITTÉRAIRE

#### LXXXV.

#### AUSTAU D'ORLHAC.

CE troubadour n'est connu que par une pièce, unique en son genre ; elle annonce un homme furieux des calamités produites par les croisades. Il pleure la mort du roi S. Louis, si ardent à servir Dieu; il maudit les croisades, & le clergé promoteur de la guerre sainte ; il maudit Dieu même qui pouvoit la rendre heureuse; il voudroit que les chrétiens se fissent mahométans, puisque Dieu est pour les infidelles; il oppose la voie droite que tenoit S. Pierre aux mauvailes rules que pratique le pape; il invective contre le pape & les prêtres, qui font tout pour de l'argent; enfin, il voudroit que l'empereur se croisat avec les François pour combattre le clergé, qui a fait périr la chevalerie. & qui ne songe qu'à dormir.

#### DES TROUBADOURS. 431

Une pareille invective, mêlée d'impiétés grossières, malgré l'empire des préjugés superstitieux, prouve jusqu'à l'évidence combien les abus en fait de religion sont funestes à la religion même. On ouvre les yeux sur les maux dont ils sont la source; on s'indigne que ces abus aient été prêchés comme des devoirs: on se déchaîne non-seulement contre les prêtres, dont l'intérêt ou l'ignorance les a confacrés, mais contre le christianisme, dont les vrais principes les condamnent. Si Auftau étoit tombé avec sa pièce dans les mains de l'inquisition, il ne pouvoit échapper au feu. Les inquisiteurs auroient cru glorifier & affermir la foi par son supplice. Qui leur auroit dit: Vos cruautés religieuses donneront lieu à d'autres impies de maudire le nom chrétien; auroit probablement été puni de même comme blasphémateur. Nous voyons maintenant ce qu'il en est.

#### LXXXVL

BERTRAND CARBONEL
ou BERTRAND DE MARSEILLE.

SELON Nostradamus, (car nous ne trouvons point ailleurs la vie de ce troubadour) Bertrand étoit des vicomtes des Marseille. Dans sa jeunesse, il paroissoit sans esprit, lourd, insensible; mais la sociéré des femmes lui donna des idées & du sensiment. Amoureux d'une demoiselle de qualité, la fille de Bertrand de Porcelet, seigneur du bourg d'Arles, il devint poëte pour elle. Plusieurs bonnes chansons qu'il composa en son honneur furent inutiles. Elle époufa un gentilhomme de la maison d'Eiguières; & le troubadour au désespoir se fit moine à l'abbaye de Montmajour. La dame d'Eiguières étant morte à la fleur de l'âge,

DES TROUBADOURS. 433. Page, il mit sur son tombeau cette épitaphe:

Pleurez, filles, & vous, femmes fécondes; var le soleil de votre honneur est perdu. Avant d'achever son cours naturel, il a disparu dans l'ombre où sinissent les femmes éloquentes.

Nous remarquons une double erreur dans le récit de Nostradamus. Les Carbonels étoient gentilshommes, mais non des vicomtes de Marseille. On voit par les pièces mêmes de Bertrand qu'il étoit vassal du seigneur de Berre, de la maison de Baux. Il parle d'un vicomte de Marseille. Or sous le règne du dernier Raimond Bérenger, comte de Provence, les Marseillois s'érigèrent en république, ayant racheté de leurs vicomtes la portion d'autorité qu'ils avoient dans la ville. Ainsi il a dû fleurir vers. le commencement du treizième siècle: & par conséquent sa maîtresse ne peut être morte en 1310.

Tome II.

#### 434 HIST. LITTERAIRE

Du reste, plusieurs chansons du troubadour expriment tendrement les rigueurs d'une beauté qu'il aime. » Elle » ne répondit rien, l'autre jour, à la « déclaration que je lui fis de ma flamme. • Ce filence mit dans mon cœur un dé-» fordre affreux, semblable à celui d'un » vaisseau dont la tempête a brisé les mâts & le gouvernail..... Plus on » est grand, plus il y a de générosité à - écouter les humbles prières du pauvre. » J'espère donc qu'elle ne sera pas in-» flexible, malgré la disproportion du rang..... Je la prie de me mettre » à l'épreuve; car rien n'est si agréable » que les épreuves entre amis & amies = de leurs fentimens mutuels.... L'a-» mour ne considère ni l'or ni l'argent, » mais la discrétion, la gaieté, l'hon-» neur, & le sage mélange de la folie & » de la raison. Si je manque des biens » de la fortune, je suis riche de ces derm niers trésors.... Que j'ai souffert des

#### DES TROUBADOURS. 435

maux de l'amour! mais il m'en est arrivé mille biens. Ce n'est donc pas un péché que l'amour, quand on s'y gouverne sagement. Le véritable & pur amour éteint la convoitise, donne aux plus saux un cœur loyal & courtois, dégoûte les sous de leur solie...

Si je vaux quelque chose, si je sais heureusement des vers, c'est à vous, madame, & à l'amour que je dois en rendre grâces. Je tiens de vous tout ce que j'ai. «

Un jour, trouvant sa maîtresse endormie, il la baisa sur les yeux. Elle en sur irritée, elle éclata en reproches & en menaces. Ses rigueurs ensin lui laisserent si peu d'espérance, qu'il exprima ainsi la résolution où il étoit de s'en séparer:

» Tel qu'un homme, qui a trouvé » dans son champ un cossre qu'il croit » rempli d'or, & dont la consusson est » accablante, lorsque l'ayant ouvert il » le trouve vide; je sus transporté de

#### 436 Hist. LITTERAIRE

» joie, madame, croyant avoir trouvé
» en vous un cœur plein de sincérité &

» de franchise; mais en découvrant au» jourd'hui tout le contraire, ma dou» leur répond à la joie que j'eus d'a» bord..., J'irai donc ailleurs cher» cher une dame de bonne soi, à la place
» de celle qui m'a trompée & que je
» quitte. C'est l'usage de ne point aimer
» qui ne nous aime point, de tromper
» qui nous trompe, de jouer le même
» jeu qu'on nous joue, «

Les résolutions des amans sont flottantes; & lorsqu'ils croient leurs chaînes rompues, ils craignent quelquesois encore la liberté. Un dialogue singulier entre Carbonel & son cœur peint cette situation inquiète & pénible,

Pourquoi (demande-t-il à fon cœur)

me faire aimer, avec tant de passion,

une beauté qui rejette mon homma
ge? C'est une grande solie de pour
fuivre ce qu'on ne peut obtenir: sépa-

## DES TROUBADOURS. 437, prons-nous d'elle. — Non, Bertrand, pie veux que tu aimes cette beauté. Souffre & demande grace: elle fait ce pour convient à une dame. «

» Un maître est fou (réplique Carbo» nel,) de ne pas croire son serviteur
» qui lui donne un bon conseil. Je yous
» en ai donné un de bonne soi : dès que
» vous resusez de le suivre, vous n'êtes
» guère sage. — Si je suis sou, ton sort
» n'en est pas meilleur. Je vois ton escla» vage; tu n'en peux sortir que par le
» secours de merci : il saut done avoir
» recours alors à la soumission & à la
» prière. «

Tu ne m'entends pas, mon cœur; so songe que tu portes les mêmes fers qui m'enchaînent, & que nous avons so même intérêt à les rompre. — Hélas! sonos liens sont trop sorts pour être brisosés. Je sens, moi, que je ne puis me délier, & que rien ne le peut au monso de, si ce n'est la dame qui nous cap-

#### 438 Hist. Litteraine

» tive. Il faut donc subir le joug, Ber» trand. «

Les envois des chansons galantes de ce troubadour sont au comte de Rhodez, au roi de Castille & à son seigneur de Berre, le plus vaillant des hommes qui portent ceinture. Et le soutien de la valeur comme je le suis des chansons.

Il gémit dans une complainte sur la mort d'un troubadour désigné par les lettres initiales P. G. (peut-être Pierre Guillem.) » Mes éloges, dit-il, ne peu» vent répondre à ses bonnes qualités.

» Il sut être sot avec les sots, trompeur » avec les trompeurs, & sage avec les plages, « Quelle persection! Il se soue ensuite de son habileté à résoudre les questions les plus difficiles à entendre: il prie Dieu de l'associer à sa gloire; il dit ensin qu'il n'aima jamais aucun de ses parens autant que cet ami.

Deux sirventes contre les désordres du clergé, en général, qui va toujours

#### DES TROUBADOURS. 439

préchant le bien, & faisant tout le mal qu'il peut, semblent inspirés par les mêmes raisons qui avoient soulevé les Vaudois, les Albigeois, &c. & qui ébranloient par-tout la puissance du sacerdoce.

» Ah! faux clergé, traître, menteur, » parjure, voleur, débauché, mécréant, » tu commets chaque jour tant de désor-= dres publics, que le monde en est dans » le trouble & la confusion. S. Pierre » n'eut jamais rentes, ni châteaux, ni » domaines; jamais il ne prononça ex-» communications ou interdits: il tint s droite la balance d'équité. Vous ne s faires pas de même, vous qui pour de " l'or excommuniez sans raison : vous » qui nous mettez des empêchemens, » dont on ne peut se tirer qu'à force d'argent. Qu'on ne croie pas que je » censure tous les ecclésiastiques. Il y en » a de bons. Qu'on ne croie pas que » cette restriction vienne de la crainte

#### 440 HIST. LITTERAIRE

» qu'ils m'inspirent. Mais je voudrois = qu'ils fissent la paix entre les rois; » qu'ils passassent la mer l'année pro-» chaine; que le pape fût avec eux; & » qu'ils remissent en joie toute la chrérienté..... Ils refusent de donner - pour notre Seigneur leurs riches habits » de couleur . & leur vaisselle d'ax-» gent..... Que Dieu les exempte de » mal, comme ils sont exempts d'orgueil » & d'ambition : comme ils n'ont aucune » ardeur pour le bien de ce monde & » pour le jeu d'amour. Hélas! ils n'ont » pas d'autre Dieu.... Je trouve tant » de gens d'église qui brillent par leur magnificence, & qui marient à leur » neveu la fille qu'ils ont eue de leur » commère! J'en vois d'autres qui n'ont » que l'hypocrisie en partage; & avec » leurs faux airs de dévorion, on ne » sauroit découvrir par quel artifice ils ⇒ amassent toutes leurs richesses. « Un doyen de l'église de Marseille, un

# gentishomme, un ouvrier sont déchirés par d'autres sirventes du troubadour. La satire générale peut être utile, pourvu qu'elle n'outre pas les choses; mais la satire personnelle ne sert communément



qu'à satisfaire la passion d'un auteur.

#### 442 HIST. LITTERAIRE

#### LXXXVII.

#### BERTRAND DE GORDON.

L'HISTOIRE parle d'un BERTRAND DE GORDON, qui servoit Simon de Montsort au siège de Toulouse, en 1217\*. Sa maison étoit une des plus illustres du Querci. Ce Bertrand sut peutêtre notre poëte. Nous n'avons de lui qu'une tenson, où il parost s'énoncer en grand seigneur. Pierre Raimond, avec qui it dispute, hui répond avec la plus grande hardiesse, jusqu'à lui dire des injures. Mais on a vu plusieurs troubadours prendre cette liberté à l'égard des princes mêmes, & Raimond étoit du métier, ainsi que Bertrand.

BERTRAND. » Il n'y a rien de bon en toi, Pierre

F Hift. du Languedoc, t. 3.

#### DES TROUBADOURS. 443

» Raimond; ton esprit est des plus min-

» ces, ton savoir ne vaut pas deux ange-

» vins (monnoie d'Anjou). Je tiens pour

» imbécille quiconque te fait bien ou

» honneur. Quelque métier que tu sois

» venu faire auprès de moi en ce pays,

⇒ je ne te donnerai rien. «

» quer. «

#### RAIMOND.

» Seigneur, vous êtes un lâche & un » poltron au milieu de vos voisins. Vous » n'avez ni pain, ni vin, ni or, ni ar-» gent. Vous n'avez que choses grossie-» res & désobligeantes à dire. Au sieu » que moi, j'ai un très-honnête & très-» bon métier; & si je m'ai rien de vous, » je trouverai beaucoup d'autres per-» sonnes qui ne me laisseront pas man-

#### BERTRAND.

» J'ai eu bien peu de sens, Pierre; » d'entrer en dispute avec vous; qui » faites un excellent métier, qui êtes bon » & plaisez tant, dont l'équipage est

T vj

#### 444 HIST. EITTERAIRE

» magnifique & le chanter si gai; vous

» enfin qui êtes le dernier des jongleurs

» à manquer, & le premier à bien

m faire! a

#### RAIMOND.

» Seigneur, vous êtes si généreux &

» si noble, que vous donneriez en deux.

» matins toutes les richesses de Paris.

» Vous aimez la joie & l'honneur; &

» vous avez donné tant de preuves du

plus grand courage! Je ne connois

» point votre pareil en franchise, si j'ai

mal parlé de vous, que tout le monde.

» fache que j'en ai menti. ∝

#### Ber Trandi

» Voyez le vilain fripon, qui a crus » que j'avois d'abord plaisanté, & qu'à » présent je fais de bonne soi son élo-» ge; comme si son mauvais maintien » me plaisoit! Si jamais je lui enrendis » proférer une bonne parole, ou pro-» noncer un bon vers, que jamais celle

p que j'aime ne me baise & me parle. a

### DES TROUBADOURS. 445.

» Vous êtes toute l'année dans la ristesse & la misere. Qui célèbre vos

» lâches actions se déshonore; & plus il

» vous traitera honorablement, plus il y

» perdra de son honneur. «

Cette pièce me paroît peindre, d'une manière affez naturelle & piquante, les écrivains mercenaires qui changent de ton au gré de l'intérêt, & tantôt vomifent les injures, tantôt prodiguent les flatteries, selon qu'on les traite bien ou mal. Les jongleurs devoient être fort sujets à ce désaut.



#### LXXXVIII

#### BERTRAND DE PARIS DE ROUERGUE.

On peut conjecturer qu'il est le même BERTRAND DE PARIS, qu'on trouve parmi les seigneurs qui assistèrent comme témoins, en 1197, au serment prêté par les habitans de Moissac à Raimond VI, comte de Toulouse \*. Un sirvente seul nous reste de lui. Je n'en parlerois point ici, tant il est médiocre, s'il ne pouvoit encore servir à faire connoître comme on traitoit les jongleurs. Il s'adresse à Gordon, jongleur du troubadour.

» Si je le pouvois, je vous rendrois » beau & bon; mais je vois que j'y » perds ma peine, & je veux que vous

<sup>&</sup>quot; Voyez Hill. du Languedoc 2 t. 34

## DES TROUBADOURS. 447 alliez chercher un autre maître. Vo tre ignorance vous égare & vous con fond. «

Suit un long détail de faits historiques & romanesques, que le jongleur devroit savoir & qu'on le soupçonne d'ignorer. Ce genre d'érudition ne l'auroit pas rendu sort habile. Enfin Bertrand l'envoie à la comtesse de Rhodez, & au seigneur de Canillac dont il fait l'éloge.



#### LXXXIX.

#### GUILLAUME FIGUEIRA ou FIGUIÉRA.

Guillaume Figueira, fils d'un railleur de Toulouse, exerça d'abord la profession de son pere. Témoin des horreurs qu'avoit produites la croifade contre les Albigeois, dont sa patrie étoit encore la victime, il se retira en Lombardie, où il se fit jongleur. Soit que la nécessité ou le génie le jetât dans cette carrière, nous verrons bientôt des preuves de son talent. Ennemi des grands & des nobles, qu'il fuyoit par haine de la tyrannie, il ne woulut jamais fréquenter que les bourgeois & les gens du peuple. Il couroit souvent ses cabarets & les mauvais lieux; montrant une humeur sombre dès qu'il voyoit des gens: de cour, les déchirant par ses vers, &

affectant de les mettre au-dessous de la populace. Les injustices du clergé, surtout de la cour de Rome, lui avoient inspiré une haine vive & implacable, qui se déploie avec autant d'aigreur que de liberté dans ce sirvente, où il exagère sans doute les désordres, dont on voyoit des exemples trop communs.

» Je fais qu'on me voudra du mal de » ce que je fais un sirvente contre cette » gent fausse & mal-apprise de Rome, » qui est la source de toute décadence; » mais je ne saurois dissérer. Je ne m'é- » tonne point que le monde soit dans » l'erreur. C'est vous, trompeuse Rome, » qui y semez le trouble & la guerre, » Votre cupidité vous aveugle, & vous » tondez de trop près la laine de vos » brebis.

» Si le saint Esprit, qui prit chair hu-» maine, écoute mes vœux, je te briserai » le bec, Rome, en qui toute la perfidie » des Grecs est réunie. Rome, tu traînes

#### 450 HIST. LITTERAIR

» avec toi les aveugles dans le précipice; » tu franchis les bornes que Dieu t'a » données; car tu absous les péchés à » prix d'argent, & tu te charges d'un » fardeau plus fort qu'il ne t'appartient. 
 Sache que ton indigne trasic & ta solie » ont sait perdre Damiette. (Cette ville fut rendue au soudan d'Egypte en 1221, par l'obstination impérieuse du légat Pélage, qui ne voulut jamais consentir à un traité dont les croisés étoient contens.)

» Dieu te confonde, Rome, qui rè» gnes avec tant de méchanceté. Rome

de mauvailes mœurs & de mauvaile

foi, je sais que, par l'amorce de tes

faux pardons, tu livres à la persécu
tion la noblesse françoise; tu as éloi
gné de Paris le bon roi Louis VIII,

tu es cause de sa mort. (C'est le pape

Honorius III qui engagea ce prince à
faire le stége d'Avignon, où il mourur,
selon quelques auteurs: selon l'opinion

DES TROUBADOURS. 451 la plus probable, il mourat peu de moisaprès.)

» Rome, tu fais peu de mal aux Sa» rasins; mais tu fais un grand carnage
» des Grecs & des Latins. Tu établis
» ton siége au fond de l'absme & de la
» perdition. Que Dieu jamais ne te par» donne le pélerinage que tu sis à Avi» gnon; (entreprise de croisade, sous
prétexte de l'hérésie des Albigeois.)
» Sans sujet, tu mis à mort un peuple
» innombrable. Tu prends des routes
» tortueus; & mal se conduit, qui» conque veut suivre tes traces. Que les
l'enser!

» Rome, tu te fais un jeu d'envoyer les chrétiens au martyre. Mais dans quel livre as-tu lu que tu doives exterminer les chrétiens?... Comme une bête enragée, tu as dévoré les grands & les petits. Que le brave comte Raimond vive encore deux ans, il fera repentir

#### 452 HIST. LITTERAIRE

\* la France de s'être livrée à tes impoftures. Tes crimes sont montés si haut, pue tu méprises Dieu & ses saints. Ta tyrannie éclate par l'injustice que tu si fais au comte Raimond. Que Dieu l'assiste, & lui donne la sorce de tondre & d'écorcher les François, & de faire un pont de leurs cadavres en les combattant. (Les soudres du pape & les armes françoises l'emportèrent sur tous les droits de Raimond VII.)

» Rome, je me console par l'espéran» ce que, dans peu, tu auras une mau» vaise sin. Si le loyal empereur (Frédé» ric II) se conduir bien & fait ce qu'il
» doit, je r'assure que nous verrons
» bientôt tomber ta puissance.... Si
» ton pouvoir n'est détruit, le monde
» est renversé. Rome, c'est à tes cardi» naux qu'on doit imputer tes crimes:
» ils ne songent qu'à vendre Dieu & ses
» amis. La fausseté, l'opprobre & l'insa» mie règnent dans ton sein. Tes pasteurs

#### DES TROUBADOURS. 453

in font faux & trompeurs; & leurs secin tateurs ont perdu l'esprit.

» Rome, tu emploies mal tes peines, » en disputant à l'empereur les droits de » sa couronne, en le frappant d'anathémes, en accordant des pardons à ses » ennemis. De tels pardons, contre l'émputé, sont vains & honteux. (Ils ne laisserent pas de puire beaucoup à Frédéric.)

» Rome, vous avez une mauvaise tête, aussi-bien que l'ordre de Cîteaux, d'avoir commandé à Béziers une tuerie si effroyable.... Sous les dehors d'un agneau, avec un regard s's simple & modeste, vous êtes au dedans un loup ravisseur & un serpent coupronné, « (Le sac de Béziers par les croisés, qu'animoit un légat moine de Cîteaux, est célèbre dans l'histoire des Albigeois.)

On croiroit d'abord que c'est ici l'ouyrage de quelqu'un de ces malheureux

#### 454 HIST. LITTERAIRE

Albigeois, livrés au glaive de l'inquisition & de la croisade. Mais dans une autre invective contre le clergé, Figueira se montre évidemment catholique sur le dogme.

» S'ils s'en vont passer la nuit avec » une semme perdue, (les saux prédica-» teurs,) ils vont le lendemain tou-» cher avec des mains impures le corps » de notre Seigneur. Et c'est une hérésie » mortelle, de dire qu'un prêtre ne doit » pas se souiller avec sa concubine, la » veille du jour qu'il doit toucher le » corps de Dieu. Si vous criez contre ce » désordre, ils seront vos délateurs, &c » vous feront excommunier, ne vous » laisseront point de repos que vous ne » l'achetiez à prix d'argent. Sainte Vierge, » faites-moi voir le jour où ils ne seront » plus si redoutables, «

#### Envor.

» Va-t-en, sirvente, dire au faux » clergé que celui-là est mort, qui se

#### DES TROUBADOURS. 455 loumet à sa domination. Toulouse ne sait que trop ce qui en est. «

Certainement un Albigeois n'auroit pas invoqué la sainte Vierge, ni reconnu le mystere de l'eucharistie. Le troubadour étoit donc un de ces catholiques, déià nombreux en divers pays, qui voyoient avec horreur les excès d'un clergé corrompu, & les odieuses entreprises de la cour de Rome; qui en parloient avec la chaleur & l'emportement. de la passion; & qui s'exposoient beaucoup par leur audace à être brulés comme hérétiques. Jugeons de ce que pouvoient dire les hérétiques eux-mêmes, & reconnoissons qu'un zèle meurtrier se rendoit trop odieux pour ne pas nuire à la bonne cause.

Mais Rome ne manqua jamais de champions, aussi ardens à la désendre, que ses adversaires à l'attaquer. Une dame troubadour, nommée Germonda de Montpellier, qui n'est connue que

# 456 Hist. Litteraire

par la pièce suivante, opposa cette apologie ou cette récrimination à la satire de Figueira.

- » Je ne puis souffrir d'entendre les sauf» setés qui me blessent, & j'exhalerai le
  » chagrin dont elles pénètrent mon cœur.
  » Qu'on ne s'étonne point de la guerre
  » que je déclare à l'imposteur mal appris,
  » assez présomptueux pour calomnier &
  » étousser toute action louable. Il a été
  » bien téméraire de mal parler de Ro» me..... Dieu, écoute ma prière,
  » Que ceux qui ont mauvaise langue, &
  » déchirent la loi de Rome, soient con-
- » Rome, je suis affligée de vous voir, » en butte aux traits des méchans.... » C'est la solie des sous qui a causé la » perte de Damiette.... Je ne doute » point que vous ne rameniez toute la

⇒ fondus!....

» France dans la voie du falut.....

» Ceux-là font pires & de plus mau
» vais cœur que les Sarafins, qui, mifé;

⇒ rable**s** 

# DES TROUBADOURS. 457

rables hérétiques, souhaitent que ceux » d'Avignon, au lieu d'aller en paradis, » aillent au feu d'enfer. Et Rome a eu » raison de renverser leurs espérances. (C'étoit se damner, sans doute, que de

soutenir son prince, injustement persécuté sous prétexte d'hérésie!) » Hiver &

» été, Rome, on doit lire votre loi, &

» ne s'en écarter jamais.

» Rome! cet imposteur fait bien voir » à ses discours injurieux & insensés, que » sa foi suspecte est de Toulouse..... » Mais si le brave comte abandonne » cette foi suspecte, tout le mal sera » réparé. Rome! que le grand roi, sei-» gneur de justice, donne mauvaile issue aux faux Toulousains; car ils trans-» gressent tous ses commandemens. Si le » comte Raimond s'appuie encore sur » eux, je nefais plus aucun cas de lui . . . .: » Rome! je me console de ce que le » comte de Toulouse & l'empereur ne

» valent plus rien, depuis qu'ils se sont Tome II.

- » détournés de Dieu, qui fait déchoir à:
- » son gré leurs mauvais desseins, toutes
- n leurs folles manœuvres.
  - . » Rome! j'espère que votre puissance,
- = & la France ennemie de toute voie
- ninique, seront tomber l'orgueil & l'hé-
- » résie. Maudits soient les saux héréti-
- » ques, qui ne craignent aucun vice, &
- » ne croient aucun des mystères!
- » Rome! vous savez qu'on leur échappe difficilement, si l'on s'amuse à les
- » écouter. Ils tendent fi bien leurs filets.
- p ecourer. Its tendent it bien lettes mets,
- \* que chacun s'y prend. Tous tant qu'ils
- » sont mérisent d'être pendus ou brûlés
- » pour leur mauvaise vie. Il n'y a chez
- \* eux nulle vertu, nulle religion.....
- » Quiconque veut être sauvé doit sur le
- \* champ prendre la croix pour les dé-
- p rruire. Le Dieu du ciel va étendre son
- n bras comre eux; & puisqu'il leur est
- pontraire, il faut être ennemi de soi-
- a Couldance at most core contemp de lot-
- même pour les écouter davantage.
- Rome, celui-là emploie follemene

#### DES TROUBADOURS 459

\* les peines, qui lutte & dispute contre

» vous; & je déclare que si l'empereur

» ne se range pas de votre côté, il dés-

» honorera sa couronne. Mais on trouve

» aisément de l'indulgence auprès de

» vous, lorsqu'on avoue ses fautes, &

ø qu'on en est repentant.

» Rome! que le roi de gloire, qui,

» par le pardon accordé à Madeleine

» nous remplit de confiance, fasse mou-

» rir dans les supplices ordonnés contre

» les hérétiques, le fou enragé qui dé-

» bite tant de faussetés! «

Ce vœu & cette façon de raisonner, étonneroient moins dans la bouche d'un inquisiteur, tel qu'Izarn, que dans celle d'une dame. Cependant il étoit assez naturel, que les semmes suivissent alors, plus qu'en d'autres tems, les impressions du faux zèle, & les principes de ceux qu'elles écoutoient comme des oracles. Ils ne manquoient pas d'appeler indistinctement hérétique, quiconque osoit

\* détournés de Dieu

\* détournés de Dieu

\* fon gré leurs manique

\* Rome! j' | 3 |

\* & la France

\* imique...

\* réfie...

RAIRH dres & les ins frétique é qu'il

Le ses expédic

res droits de sa couron de se second, il souhaite que la paix

le fasse entre le pape & l'empereur, ce qui procureroit la ruine des Turcs & des Arabes; il les taxe l'un & l'autre de trop d'opiniâtreté à soutenir leurs prétentions; il prie Dieu de lui pardonner ses péchés, qu'il voudroit expier par le voyage d'outre-mer: mais son peu de bien l'empêche de partir; il exhorte tous les braves guerriers à la croisade.

» Va-t-en, sirvente, dire au preux » comte de Toulouse, que, puisque Dieu » l'a mis en honneur plus que personne, » il doit l'aller servir dans la Terre sainte,

⇒ où ce Dieu naquit. «

DE! TROUBADOURS. 463

Ce po pas mo velle r réti

d'accord avec moi, je quite ma vie. Changeons quifirs les chagrins que

nable bergère, si

**sences** 

Nous av aussi pleine de 1. la satire contre Rou & de siel.

re amour

iovenfernent

» L'autre jour, chevaucha. Vous » palefroi par un tems clair & sere, eut.

» vis devant moi une bergère jeune

raîche, qui chantoit joliment, & di.

p soit d'un ton plaintif: Hélas! celle qui a

⇒ perdu la joie mene une vie bien malheu.

⇒ reuse.

» Je tournai bride aussitôt de son » côté. Elle se leva; graces lui en soient » rendues, la franche, bonne & belle » qu'elle est! Elle s'avança vers moi; & » moi sur le champ de descendre, pour

V iij

- » faluer celle qui me faisoir un si bon » accueil.
- ⇒ Gentille bergère, lui dis-je, vous ⇒ plàiroir-il de m'apprendre au vrai ⇒ quelle est la chanson que vous chan-⇒ tiez tout-à-l'heure? Je vous jure que ⇒ jamais je n'entendis bergère chanter £ ⇒ hien.
- » Seigneur, il y a peu de tems que » j'avois à mon plaisir celui qui m'afflige. » Mais il m'oublie maintenant, & se paf-» sionne pour une autre. C'est de quoi » je me plains; & je chante pour cal-» mer la douleur qui me tue.
- Bergère, je vous dirai franchement
  que la même trahison m'a été faite
  par une méchante que j'aimois fort.
  Elle a maintenant l'injustice de m'ou⇒
  blier pour un autre, que je voudrois
  avoir tué.
- Il ne tient qu'à vous, seigneur, de vous venger du vilain forfait de cette pfausse dame; & m'y voilà toute prête.

# BES TROUBADOURS, 403

Si vous êtes d'accord avec moi, je
vous aimerai toute ma vie. Changeons
noie & en plaisers les chagrins que
nous avens eus.

Į

ı fi

ţ.

ų,

11

10

ķ

» Franche & aimable bergère, si » vous y consentez, j'ai tout ce que je » désire. Vous me tirez de tous mes nau-» frages, & me conduisez joyeusement » à bon port.

» Seigneur, en vérité votre amour » m'a si bien guérie, que je ne me sou-» viens plus d'aucun de mes maux. Vous » avez, le plus joliment qu'il se peut, » dissipé tout mon chagrin. «



#### X C.

#### DONNA CASTELLOZA.

QUOIQUE ce nom paroisse étranger, nos manuscrits portent que Donna Castelloza sut une noble dame d'Auvergne. Elle épousa True de Mairona; elle aima Armand de Bréon, qui sut l'objet de ses poésies. Il nous reste trois chansons de cette Sapho. En voici une, où l'amour s'exprime avec une tendre sensibilité.

⇒ Ami, si je vous trouvois soumis & ⇒ sincère, combien je vous aimerois en ⇒ ce moment, où me rappelant vos mé⇒ chancetés & vos solies, je sais encore ⇒ une chanson pour publier vos louan⇒ ges!

» J'ai résolu de ne vous jamais aimer » de bon cœur & de bonne soi. Oui, en » vérité, je veux voir si je ne gagnerai

# pas davantage à vous montrer un cœur » irrité & dur. Mais non, je n'en ferai » rien. Je ne m'exposerai point au repro-

» che d'avoir eu envie de vous manquer:

» ce seroit fournir des prétextes à votre » inconstance.

» Je vous aime, & j'y trouve ma sa-» tissaction; quoique tout le monde dise » qu'il sied mal à une dame, de faire à » un chevalier des prévenances d'amour, » & de le tenir continuellement auprès » d'elle. Ceux qui le disent ne savent pas » bien aimer.

Est bien sou, qui me blâme de cet mamour; il ne sait guère ce qui se passe men moi. Il ne vous vit jamais des yeux dont je vous vis, lorsque vous me dites de ne pas me mettre en peine, qu'un jour viendroit peut-être où vous seriez à moi. La joie de ce propos est encore vive dans mon cœur.

»Tout autre amour ne m'est rien....

2 Je m'imagine sans cesse être au moV v

ment de vous posséder, vous, ami;
que je ne puis rendre sensible. Je n'ai
de joie que dans l'illusion d'un pareil
fonge. Que vous dirai-je de plus? J'ai
assiégé par toutes sortes de voies votre
cœur impitoyable, sans que le mien se
soit rebuté. Je ne vous le fais point
dire; je vous le dis moi-même. Il n'y
a plus de remède à mon mal. Je meurs,
si vous ne voulez le guérir. Si vous me
laissez mourir, vous serez un grand péché devant Dieu & devant les hommes, «

Les amans passionnés croient sans doute que Dieu & les hommes doivent juger au gré de leur passion.



#### X C I.

#### LE CHEVALIER DU TEMPLE.

CE Templier, d'ailleurs inconnu, est l'auteur d'un firvente, où il déplore, en termes fort libres, le mauvais succès des croisades contre les Sarasins, qui ont d'abord conquis Césarée, & forcé le château d'Assur désendu, dit-il, par tant de chevaliers, de sergens & de bourgeois. On lit dans l'histoire de Malte, qu'Assur, une des plus sortes places de la Palestine désendue par neus cents chevaliers, sut emportée d'assaut en 1251.

Dieu a donc juré de ne laisser vivre aucun chrétien, & de faire une mosquée de l'église de Sainte-Marie, (église des Templiers à Jérusalem.) Et puisque son sils, qui devroit s'y opposer,
le trouve bon, il y auroit de la solie
à s'y opposer.... Dieu dort, tandis

V vj

» que Mahomet fait éclater son pou-» voir.... Le pape distribue en Fran-» ce des indulgences contre les Allemands, (contre la maison de Souabe.) ⇒ Il montre bien ici sa convoitise: car » la croisade va selon la croix des Fran-= cois; & l'on troque la croisade contre » la guerre de Lombardie, par la permission des légats, qui vendent Dieu & » les indulgences. (La monnoie de France étoit marquée d'une croix : cette croix-là, selon le troubadour, étoit la plus précieuse pour la cour de Rome.) » Je voudrois qu'il ne fût plus question » de croisade contre les Sarasins, puis-» que Dieu les protége contre les chrén tiens. a

Le bon Templier raisonne à la manière des ignorans crédules, qui expliquent tous les événemens de la vie par la protection & la vengeance immédiates du ciel, sans penser à l'influence des causes secondes; & qui semblent

# DES TROUBADOURS. 469

quelquesois blasphémer, en même tems qu'ils débitent leurs dévotes rêveries. Dieu dort, tandis que Mahomet fait éclater son pouvoir! Les traits contre le pape portent sur la conduite que tenoit la cour de Rome. S'il étoit ordinaire aux Templiers de s'exprimer de la sorte, ce qui n'est point vraisemblable, l'abolition de leur ordre seroit moins difficile à concevoir.



#### XCIL

#### LE COMTE DE FOIX.

Les deux auteurs qui ont le plus écrit fur les troubadours, Nostradamus & Crescimbéni, n'ont pas connu l'illustre poète dont nous parlerons dans cet article. Nos manuscrits ne renferment aucun détail de sa vie, mais nous y trouvons deux pièces curieuses, au sujet de la guerre que Philippe le Hardi déclara au roi d'Aragon.

ROGER-BERNARD III, comte de Foix, mécontent des entreprises de Pierre III d'Aragon, s'étoit ligué contre lui avec plusieurs de ses voisins. Il sut battu & fait prisonnier dans le comté d'Urgel. Sa captivité duroit encore, quand Philippe le Hardi, en conséquence de la bulle qui déposoit & anathématisoit le roi Pierre, entreprit en 1289.

DES TROUBADOURS. 478 l'expédition malheureuse où il devoit chouer .

Le troubadour prisonnier s'en promit le meilleur succès, & voulut le chanter d'avance. C'est ce que les poëtes hasardent fort imprudemment, surtout quand leur nom peut donner de la césébrité à leurs vers. Ceux du comte de Foix respirent une haine violente & barbare. Comme le pape avoit lancé l'interdit sur l'Aragon, il traite ses ennemis de Patarins & de Tartarins, noms usités contre les hérétiques Albigeois; & on le prendroit pour un bourreau de l'inquisition, à l'entendre parler des supplices qu'il leur souhaite cordialement.

» Dans peu de tems, nous entendrons « crier Montjoye, (cri des François,) » au lieu du cri du roi d'Aragon. Notre » roi, qui n'a pas son pareil en mérite » & en gloire, veut déployer son éten-

<sup>\*</sup> TVoyez Hist. du Languedoc, t. 4.

» dard. Nous verrons par terre & par » mer passer la fleur de lis; de quoi je » suis bien content.

» Les François, que personne au » monde n'égale en valeur & en habi-» leté pour la guerre, mèneront à Rome > les Patarins. Quiconque se renommera » de l'Aragon, sera, comme de raison, » pris & brûlé. Leurs cendres seront » jetées au vent, leurs ames emportées nen enfer. Nous verrons les Tartarins p crier sans pouvoir trouver de salut; » & leur seigneur, garotté & traîné de » force comme un voleur. 'Ce ne sera pas le premier qui ait été puni en » vertu du pardon (des indulgences) de » la croisade. Tous ceux de sa maison ▶ & de son parti pourriront dans les ca-

Il est vrai que le pardon de la croisade avoit sait inonder de sang le Languedoc, & brûler une soule d'innocens, Mais c'étoit la croisade contre les Albi-

# peis: un prétexte de religion en excitoit l'atrocité. Celle que Martin IV publia contre Pierre III, n'avoit pour objet que la politique. Cependant quelle fureur elle inspiroit au troubadour! Les François se montrèrent en Espagne aussi furieux, pour gagner l'indulgence, que celui-ci le désiroit. Ils en furent bientôt punis par les revers de fortune.



#### XCIIE

### CERCAMONS.

Selon nos vies manuscrites, Cer-EANONS sut un jongleur de Gascogne; il composa des vers & des pastourelles à la manière antique; il courut le monde, tant qu'il put aller; & c'est ce qui lui sit prendre le nom de Cercamons. Ses pièces semblent indiquer cependant un chevalier de marque.

Quatre proceaux de lui sur l'amour donnent lieu de croire qu'il participoit aux mœurs de l'ancique chevalerie.

Il se plains que les moubadours portent l'inquiétude dans le cœur des amans, des maris & des semmes, en publiant que l'amour est déchu; & par-là ils inspirent aux maris la jalousie, & aux semmes la terreur. Pour lui, quand il est devant la beauté qu'il aime, il n'ose

DES TROUBADOURS 475 s'expliquer; il est sur le point de perdre l'espris, quand il la quitte. Il prie Dieu de la conserver, jusqu'à ce qu'il ait eu le bonheur de l'abrenir, ou de la voir se mentre au lit. Elle peut faire de lui un amane faux ou loyal, trompeur ou fincère, vilain ou courtois, mécontent ou fatisfait. (Où est donc ce bel amour rant vanté?) Il aspire sans cesse an bonheur de la voir: & fi elle l'honoroit d'un bailer, il en auroit le com fe fier, qu'il feroit la guerre à ses voifins : il deviers droit magnifique & libéral, il se seroit craindre & aimer, il fouleroit aux pieds ses ennemis, il saurois bien défendre ses châteaux, & nul homme de son rang ne la servinoir d'un plus grand courage.

Une des pièces de Cercamons renferme des traits historiques, mais avec trop d'obscurité pour qu'on puisse en éclaireir le sens. C'est un dialogue, où le premier interlocuteur se plaint que la

# 476 Hist. Litteraire

joie & les plaisirs semblent disparoître; l'autre lui répond : » Maître, ne vous » effrayez pas si les gens d'église ne » prospèrent point. Ils vont avoir pale» frois & bonnes rentes; car le comte » de Poitou arrive, . . . . . & il viendra » de France beaucoup de bien. «

On peut conjecturer que ce comte de Poitou est Alphonse, frere de S. Louis, à qui le Poitou sut donné en apanage, & dont le troubadour cherchoit à se ménager la faveur.



#### XCIV.

#### CLARA D'ANDUSE.

CETTE dame troubadour, inconnue comme Donna Castelloza, nous a laissé comme elle une seule pièce, où regne la passion pour un amant, exprimée d'une manière vive & délicate.

- Les médisans, les esprits soupçonneux, destructeurs de la joie & de la vertu, ont mis mon cœur dans une vive agitation & dans une tristesse profonde. Leurs mauvais discours vous obligent de vous éloigner de moi, vous que j'aime par dessus toutes choses! J'ai perdu le plaisir de vous contempler; j'en meurs de douleur, de fureur & de rage.
- ⇒ C'est en vain qu'on me reproche ⇒ mon amour. Non, rien ne peut aug-⇒ menter la tendresse de mon cœur pour

vous, ni l'ardent désir que j'ai de vous voir. Je n'ai point d'ennemis, tant odieux me soient-ils, qui ne me deviennent chers, si je leur entends dire du bien de vous; & je me brouille avec mes meilleurs amis, s'ils m'en disent du mal.

Ne craignez point, bel ami, que piaie pour vous un cœur trompeur, que pie vous change pour un autre amant, quand une centaine d'amoureux me prieroient d'amour. Qui, amour, qui pour vous me tient en sa puissance, veut que je vous réserve mon cœur: aussi serai-je. Et si je pouvois dérober mon corps, tel l'a qui jamais ne l'auroit.

» Ami, j'ai tant de douleur & de » désespoir de ne vous voir pas, que » lorsque je yeux chanter, je pleure & » je soupire. Que ne puis-je obtenir par » ces couplets l'objet de mes-vœux! «

#### X C V.

#### ARNAUD DANIEL.

A R NA UD DANI EL naquit dans le douzième fiècle, au château de Ribeyrac en Périgord, de parens nobles & pauvres. Il eut peu de goût pour l'étude, & se livra de bonne heure à la passion des vers, qui ne suppose pas toujours le talent, & qui a toujours besoin de culture.

De tout tems, il y a eu de fausses réputations, sondée sur quelques jugemens particuliers, dont l'autorité prévaut sans examen, jusqu'à ce qu'ensin la critique discute, la vérité perce, & le fantôme du préjugé s'évanouit. Telle a été la réputation d'Arnaud Daniel. Nul troubadour n'a reçu plus d'éloges des premiers auteurs italiens. Le Dante le célèbre plusieurs sois, dans son traité

de l'Eloquence vulgaire \*. Après avoir marqué les fins principales de la poésie, l'honnête, l'utile & l'agréable; il ajoute que l'agréable fut le partage d'Arnaud, & qu'il excella particuliérement à chanter l'amour. Il dit encore, à la fin du vingt-sixième chant du Purgatoire, que ce poète manioit supérieurement sa langue; que ses vers tendres & sa prose en roman, surpassent tout ce qui avoit paru avant lui dans le même genre.

Pétrarque le nomme à la tête des poëtes provençaux les plus célèbres, en l'appelant le grand maître d'amour. Il l'a même imité en plusieurs choses; & dans une chanson, dont il termine chaque stance par le premier vers de quelqu'une de celles des fameux poëtes, il emprunte un vers de celui-ci, seul provençal à qui il fasse cet honneur \* \*.

\*\* On a disputé si ce vers étoit d'Arnaud

De

<sup>\*</sup> Quelques savans d'Italie ont soupçonné que cet ouvrage n'étoit pas du Dante.

# DES TROUBADOURS. 481

De pareilles autorités ont paru comme infaillibles aux italiens des fiècles suivans, occupés du même sujet: ils ont fait d'Arnaud le prince du Parnasse provençal.

Cependant, à l'examen de ses pièces, on ne voit point ce que Dante & Pétrarque pouvoient y trouver de si merveilleux. Du moins est-il évident que plusieurs autres troubadours méritoient la présérence, soit par la sécondité de l'imagination, soit par les graces de style. Arnaud de Marveil, en particulier, que Pétrarque met au dessous de Daniel, nous paroît l'emporter sur lui à tous égards.

Rien n'a peut-être plus contribué aux fuccès de ce dernier, en des tems où l'on avoit si peu de goût, qu'un nouveau genre de composition, nommée sestine,

Daniel; dispute qui ne mérite pas un examens Voyez Crescimbéni.

dont il fut l'inventeur, & dont le mérite consistoit dans la difficulté de certaines combinaisons de vers, répétés dans un certain ordre. Ajoutez à cela une recherche curieus de rimes, qu'il appeloit caras rimas, rimes riches ou difficiles. C'étoit de quoi se faire admirer, sinon des deux poëtes italiens, au moins d'un public ignorant, toujours prêt à s'extalier. fur des inepties, Le moine du dixième siècle, qui, en l'honneur de Charles le Chauve, s'avisa de célébrer les chauves par un poëme de cent trente-six vers, où chaque mot commençoit par un C, eut sans doute des admirateurs. On ne pensoit guère qu'une difficulté vaincue est une perte de tems, lorsqu'il n'en résulte aucune beauté ni aucun avantage réel. Que Boileau apprenne à Racine l'art de rimer difficilement; Racine en fera plus parfait, seulement parce qu'il joindra la perfection de la rime aux véritables perfections du style,

#### DES TROUBADOURS, 48%

Le style d'Arnaud se sent, au contraire, d'une contrainte aussi frivole que laborieuse: il est fort obscur. Selon le moine de Montaudon, poëte contemporain, dont nous parlerons ailleurs, ses chansons ne valent pas une aiguille; personne ne les entend. Ce moine peut paroître suspect, ayant écrit une satire contre les troubadours. Mais un autre contemporain, Hugues de Saint-Césaire, cité par Nostradamus, mérite bien moins de créance, quand il dit que la difficulté d'entendre Arnaud venoit de la profondeur & du sublime de ses pensées. Pour nous, malgré tous nos efforts, nous ne prélumons pas de l'avoir toujours entendu; & nous ne citerons de ses ouvrages que ce qui nous paroît suffisamment éclairci.

Il y a dix-sept pièces de ce troubadour. La plupart sont des chansons, adressées probablement à la semme de Guillaume de Bouville, dont il sur l'a-

mant: il la nomme ordinairement mon bon esper (mon bon espoir) ou miels de ben (mieux que bien). Le comte Raimond de Toulouse créa deux cents chevaliers dans la cour plénière qu'il tint en 1244, à son retour d'Italie. Parmi eux se trouve un Guillaume de Bouville, vraisemblablement fils ou petit-fils de cette dame \*. Écoutons notre poète.

De retour du printems, m'invite à chanter; & l'émail des prairies, à colorer mes chansons de toutes les nuances que m'offrent les fleurs. Mais les
fleurs que je cueillerai auront pour fruit
l'amour, comme elles ont la joie pour
graine; & leur parfum surpassera celui
que le mois de mai répand dans les
campagnes, « Que de subtilité à la
place de la nature!

» J'aime la plus belle dame du monde. » J'ai fréquenté plusieurs cours; je n'ai

<sup>₹</sup> Voyez Hist. du Languedoc, t. 3. p. 4494

# DES TROUBADOURS. 485

» vu nulle part tant de beauté. Le plai-» sir que me font les tentes & behones (estrades & balcons où les dames assistoient aux tournois,) » n'approche point » de celui que j'ai à la voir. C'est le seul » plaifir cependant que j'aie auprès d'el-» le. Encore m'a-t-il bien coûté. Mais » je ne regrette pas des peines dont la » récompense est si douce. Je fais dire des » messes, je fais brûler des cierges & des » lampes, pour me la rendre favorable: » car elle est après Dieu l'objet de mon » culte. Je préférerois le bonheur de lui » plaire, à la possession des pays qu'ar-» rosent l'Ebre, le Méandre & le Tigre. » à toute la gloire d'Alexandre, à l'hon-» neur d'être empereur ou pape. Oui, » Pâris aima moins Hélène; Méléagre » aima moins Athalante. « La simplicité de faire dire des messes, pour le succès d'une passion, peint au naturel la superstition populaire.

» Tout mon amour est renfermé dans X iii

mon cœur : celle qui me l'a inspiré » l'ignorera toujours. Comment pour-» rois-je l'en instruire? Éloigné d'elle, » j'ai à lui dire cent choses; & quand je » l'approche, je ne sais par où commencer \*. » Je soupire donc en vain. Je la poursuis » avec la légéreté du lièvre : je n'avance » pas plus que si j'avois la pesanteur du » bœuf. Ce qui me fait tort, je le vois, » c'est la dépravation du siècle : sur mille » amans, à peine en trouveroit-on deux s fidelles. Puissent ils ces faux amans, = avec qui l'on me confond, prendre » les coucous pour des colombes! « (Veut-il dire, ne rencontrer que des femmes insensibles? nous le conjecturons, de la froideur naturelle qu'on attribue au coucou, & qui lui fait, dit-on, déposer ses œuss dans le nid d'autres oifeaux, surtout des pigeons ramiers.)

<sup>\*</sup> Vis-à-vis de ces mots soulignés, une main moderne a écrit *Pétrarque*; apparemment pous avertir que Pétrarque a dit la même chose.

# DES TROUBADOURS. 487

50 Pour éviter les railleries de ceux 50 qui se moquent de mon inutile constan-50 ce, il me vient une pensée: je pour-50 rois seindre d'être traité savorable-50 ment. On m'en croiroit; car il n'est 50 point de semme qui ne souhaite d'ac-50 corder, & qui n'accorde, quand on la 60 presse comme il faut. 60 Ovide avoit 61 dit la même chose. Des poètes galans 62 devoient-ils donc saire une satire inju-63 rieuse des sommes?

Sans doute la dame sut offensée, & le témoigna par ses plaintes; car il s'excusa, en protestant que ce n'avoit été qu'un jeu d'esprit. Les Gascons, ajoute-t-il, ne sont point François; (trait singulier: il semble attacher au caractère du François la même idée que nous attachons à celui du Gascon.) Il ajoute:

» Après tout, quand ma faute seroit

» plus grande, je suis aussi digne de

» miséricorde que le bon larron. Si j'ob
» tenois celle qui m'est chère, je l'aimes

### 488 Hist. LITTERAIRE

rois mille fois plus que jamais ermite; moine ou clerc n'aima Dieu. Je serois content, si j'étois sûr du moins de l'obtenir dans ma vieillesse. Que les années d'ici là me paroîtroient lone, gues! «

La dame lui avoit donné quelque espérance. Il s'en applaudit; mais il gémit sur l'éloignement du terme; il accuse le soleil de lenteur; il se compare au voyageur duquel le Pui-de-Dom (montagne d'Auvergne) paroît s'éloigner, à mesure qu'il croit s'en approcher davantage. On s'imagine presque entendre cet amant que la fameuse Ninon de Lenclos avoit promis de favoriser, quand elle auroit ses quatre-vingts ans accomplis.

Enfin arrivé au terme de ses vœux, il dit que l'amour le met en possession d'une dame, qui est autant à lui qu'il est à elle. Il la représente, tant cet amour étoit pur, sous l'emblême d'un château.

# DES TROUBADOURS. 489

qu'on lui a donné sans l'assujettir à aucune redevance. Il voudroit seulement qu'on eût attaché à son franc-alleu un peu plus de revenu, comme quelques baisers; & il craint de mourir au bout de l'an, s'il n'obtient pas cette saveur.

Voilà tout ce que les dix-sept pièces d'Arnaud Daniel offrent de plus intéressant. Nostradamus lui attribue d'autres ouvrages que nous ne connoissons point; un chant intitulé, Les rêveries du paganisme; une Œuvre morale, adressée à Philippe, roi de France; & même des comédies & des tragédies, genre de composition certainement ignoré des Troubadours. Sur la foi du moine des Iles d'or, aujourd'hui inconnu, le même auteur parle d'une passion de notre poëte pour Aluète, dame d'Angle, qu'il chante sous le nom de Ciberna. Rien n'est plus douteux ni moins important.

Arnaud composoir les airs de ses chansons: il se rend ce témoignage. C'est

apparemment la raison pourquoi ses écrivains de sa vie le mettent au nombre des jongleurs. La principale sonction de ceux-ci étoit de chanter les pièces des troubadours. Mais ils se méloient quelquesois de poésie; & nos vies manuscrites nous en offrent ici un exemple curieux, que Nostradamus, Crescimbéni & les autres, paroissent avoir ignoré.

Dans un voyage qu'Arnaud sit en 'Angleterre, il rencontra à la cour du roi un jongleur, qui le désia en ces termes:

» Vous vous piquez d'exceller dans les:

» rimes difficiles: voyons qui de nous:

» deux y réussira le mieux. « Ce dési est accepté, on sait une gageure; les deux rivaux s'enferment chacun dans une chambre. Le roi leur avoit donné dix jours pour la composition, & cinque pour apprendre leurs pièces: après quoi elles devoient être jouées, c'est-à-dire, chantées ou récitées en sa présence. Dès le troissème jour, le jongleur annonce

DES TROUBADOURS. 491 qu'il est tout prêt. Arnaud affecte d'en plaisanter, disant que pour lui, il n'a pas encore pris la peine de se mettre à la besogne. Il avoir pourtant travaillé, mais n'avoir pu coudre deux mots ensemble. Se désespérant un foir, il entend le jongleur qui répète à haute voix sa chanson. La même chose arrive les jours suivans. Il prête l'oreille; il vient à bout d'apprendre l'air & les paroles. Au jour marqué, on paroît devant le roi. Arnaud demande à chantes le premier. Quelle est la surprise du jongleur! C'est ma chanson; s'écrie-t-il, en interrompant le poëte. Cela ne se peut; dit le roi-Le jongleur insiste, le conjure d'interroger Arnaud , assurant qu'il n'aura pas l'impudence de nier le fait. Effectivement le troubabour en convint, & avouæ les circonstances. Cette aventure amusa Beaucoup le roi, qui, après leur avoir fair rendre à chacun l'argent de leur gageure, les combla l'un & l'aurre de pré-X vi

492 HIST. LITTERAIRE

fens. Mais il exigea d'Arnaud une chanfon.

Le texte provençal semble dire, quoiqu'en termes fort obscurs, qu'on donna les rimes au poète. Si c'est le sens de la phrase, l'origine des bouts-rimés seroit plus ancienne que Sarazin ne le pensoit.



#### XCVI.

# GIRAUD.

C E troubadour, absolument inconnu, est l'auteur d'une tenson remarquable par des traits originaux. Il y dispute avec Bonfils, qui apparemment étoit de la secte des Albigeois.

#### GIRAUD.

» J'ai oùi dire que tu sais inventer & faire des couplets. Je veux savoir si » c'est par amour que tu chantes, ou par » manière de jonglerie, ou pour tirer de » l'argent de quelqu'un, ou seulement » pour acquérir de la considération. Car » ton chant vaudra à proportion des » motifs qui te seront chanter. «

#### BONFILS

» C'est par amour & pour me réjouir » que je chante, & non pour gagner de » l'argent. Loin d'en chercher, je t'en

» donnerois comme à bien d'autres, a » qui j'en donne pour l'amour de ma » mie, si belle, si gaie & si désente. «

#### GIRAUD.

» Puisque c'est par amour que tur chantes, dis-moi de quelle religion est ta mie; car il ne convient pas qu'un traître veuille tenir la même route que nous. Tes meilleures chansons, tes meilleures actions déplaisent à Jesus-Christ qui en a horreur.

#### BONFILS.

» Puisque tu faisses les discours d'a» mour, pour faire le prédicateur, prends
» donc un habit blanc (de dominicain).

» Après cela tu diras de ma mie tout ce
» que tu voudras; car elle ne veut poinc
» adorer la croix. «

La dispure s'échausse entre eux. Mais l'altération du texte rend la fin d'autant plus inintelligible, que toute la pièce est assez obscure.

#### XCVII.

#### GIRAUD DE CABREIRA.

Le y avoit en Catalogne une maison idustre de Cabreira, à laquelle appartenoit une vicomté de ce nom, qui relevoit des comtes d'Ossone. On trouve parmi les vicomtes un Garau de Cabreira, contemporain de Pierre III roi d'Aragon. C'est peut-être notre troubadour, que les uns auront appelé Garau, & les autres Giraud.

Du reste, il ne nous est connu que par une pièce, où il donne des instructions à Cabre son jongseur. Il lui reproche de mal jouer du violon, de mal chanter; d'avoir la têre plus dure qu'un Breton; de ne savoir ni danser ni sauter à la manière des jongseurs de Gascogne; de ne débiter que de mauvaises pièces, & pas une de Rudel, de Mar-

cabres, & autres; d'ignorer les histoires & les contes dont les jongleurs avoient coutume d'amuser les cours. Là-dessus il enfile un détail ennuyeux des historiettes & des romans à la mode, qui faisoient sans doute une partie principale de la science des jongleurs.



#### X C V I I I.

# GUILLAUME ADHÉMAR.

SELON nos manuscrits, GUILLAUME ADHÉMAR sur un gentilhomme de Marveil (c'est Marvejols) dans le Gévaudan. Il en sortit secrétement pour se faire chevalier; mais trop pauvre pour soutenir un état si distingué, il prit celui de jongleur. Il sit beaucoup de bonnes chansons; & par-tout où il alla, il sur considéré des dames & des seigneurs. Après avoir long-tems vécu de la sorte, il entra dans l'ordre monastique de Grammont.

Trompé par le nom d'Adhémar, Nostradamus conjecture que ce troubadour étoit fils de Gérard Adhémar, à qui l'empereur Frédéric I inféoda le château de Grignan. Citant le moine des Lles d'or, il donne à entendre que la

# 498 Hist. Littératre

de Guillaume. Il ajoute d'après se moine de Montmajour, qu'il étoit aussi mauvais poète que mauvais guerrier; vieux & pauvre; achetant des habits usés pour s'en revêtir; vain & charlatan comme Pierre Vidal. Il dit encore que Guillaume composa un catalogue des dames illustres, dédié à l'impératrice, semme de Frédéric I; qu'il mourut en 1190; & que des écrivains sui attribuent l'invention d'un jeu où l'on se parsoit à l'oreille, pour que les amans eussent la commodité de s'entretenir, sans donner de soupçons aux spectateurs.

Notre troubadour éroit certainement contemporain du moine de Montaudon, qui parle de lui dans sa satire, comme d'un homme qu'il a connu & fréquenté, Ce moine florissoit à la sin du treizième siècle. Ainsi l'on ne peut douter de la méprise de Nostradamus. Gérard Adhémar, seigneur de Monteil (depuis Mon-

telimard) possédoit dans le onzième siècle la terre de Grignan, qui relevoit immédiatement de l'empire, & dont il sut obligé ensuite de faire hommage au comte de Provence.

Les poésies de Guillaume, au nombre de dix-huit, ne sont presque toutes que des lieux communs de galanterie. Voici les deux pièces les plus remarquables. La première mérite d'être citée dans le genre satirique.

- » J'ai vu bien des choses que je n'ai » pas fair semblant de voir. J'ai ri & » badiné avec gens qui ne me plaisoient » guère. J'ai servi maints nobles hommes, dont je n'ai jamais reçu de rémocrames, d'ai vu quantité de plats » discoureurs, qui faisoient bien leurs » affaires.
- » J'ai vu des dames cesser d'aimer » leurs maris pour de mauvais amans; « » & des sots obtenir d'elles ce qu'elles » refusoient à des amans pleins d'esprie

### 300 Hist. Litteraire

\* & de bonne foi. J'ai vu pardieu maintes dames ruiner la fortune de bien des hommes, & les haïr malgré leurs dons; tandis que d'autres étoient aimés sans rien donner.

» J'ai vu de ces femmes qu'on recherchoit à force de soumissions & de
complaisance: survenoit un sot qui
n'avoir que des miseres à dire; & cependant il obtenoit le meilleur lot...
J'ai vu la retenue échouer, & l'étourderie triompher. J'en ai conclu que
folie vaut mieux par sois en amour
que trop de raison.

» J'ai vu des dames condamner tels » hommes qui ne le méritoient point, » & combler de faveurs tels autres dons elles avoient à se plaindre. J'ai vu ensin des choses qui ont fait tourner » bride à mon cœur; connoissant que » les nobles désirs ne servoient à rien, » & que les sentimens louables n'occamionnoient que des peines. «

# bes Troubadours. 501

On voit cela dans tous les tems, dès que la mauvaise humeur peint tout en noir. De-là les excès de misantropie. Mais il y eut toujours des âmes honnêtes pour la consolation de ceux qui le sont. Le poëte parle bien différemment dans une autre pièce, où il se peint heureux par de nouvelles amours.

» Je ne puis différer de chanter. L'été » revient, les vergers sont couverts de » fleurs, les prés reverdissent. La beauté » que j'aime m'a conquis par le seul » attrait d'une promesse. Que seroit-ce, » si elle avoit effectué la plus petite fa-» veur?

» Elle m'a retenu de bon cœur à son service. En peu de tems elle m'a mieux connu, que telle autre en plussieurs années. Bien est véritable l'ancien proverbe: Qui attend que le tems sos soit venu, & ne fait rien quand il est venu, mérite que le tems lui manque. Longue attente a fait manquer bien des affaires.

» Celle que j'adore m'a rendu la joie » & la gaieté. Je me flatte qu'elle veut » bientôt m'enrichir de son amitié. Ainsi. » en croyant me faire du mal, les média fans m'ont fair du bien. Je leur dois » des remercimens, pour m'avoir fait perdre une femme sans mérite. Je me » sens heureusement échappé de ses fers. » Jamais homme vivant n'éprouva » pareille aventure: mes ennemis m'ont » procuré deux fois plus de bien que » s'ils m'avoient aimé. Obtint-on jamais » son bonheur de telles gens, à qui je » veux un mal de mort, & qui m'en » veulent autant, quoiqu'ils m'aient tiré » d'un lieu où je serois péri dans des » tourmens perpétuels?

» Mais à présent j'ai conduit au port » mon navire; j'ai changé mon plomb » en étain, & mon argent en or. Une » des plus belles dames du monde m'a » bien voulu donner son amour, & » m'a étrenné d'un baiser; dame si ex-